

Jeki Yarokhorskiego

Des Treufsischen Ministri, Treiherm von Tosadowskij auf dem Reichstage zu Warschau ao 1720 trammte Intriguen betr.

L. 3358.



## Die 9. Fanuarii Sessio Septima.

Du. Mareschallus Ordinis Equestris conquestus super jactura temporis per ortiduum in utililiter visi, innuit, hesternam Sessionem hasisse in delegatione ad Dn: Culinae M.D. Lith: Traesectum, requirendum, de restitutione activitatis: Relationem igitur

Sujus delegationis requisivit.

Meditionem hanc D. Godlewsky Jaciens: Down Fraefectum Culinae M.D. Litthe adhuc urgere inquit, ut Collega suus ad Conclare admittatur, non tamen ita activitati hunciorum obsistene velle, ut publicae Regni negotia dispositive tractari non possint, promittens, se cum codem sensu tras in Conclari companitarum addidit referens porro, oundem Fraefectum desiderane, ut Conclare Nunciorum medium aliquod accommodandae praetensionis suae suscipiat, ac vel marcine, cum laefum se esse conqueratur in justitia distributiva, innuendo, capitaneum Vitamensem alteri destinatum. Fel ipsum in relatione sua congrebbt Du Surevice Notarius Decretorum M.D. Litth, addendo, qued eum ipsum muttis rationibus a contradictione permorerent, nec effuere potuissent; uti coram ipse manifestatus est, ita et nunc manifestatur, se uon posse consentire in restitutionem D. Piotivusty,

Hanc relationem sequebantur Discussus variorum, non detere Drum Traefectum Cuffinae M. D. Litth. ex causa privata injuniae,

aut pretio justitiae distributione publicis Consiliis obesse.

Dolhoruhy sibi tempus destinari postulavent, ut se ad conferentiam pracepant, ideofasit, ut ipsi quoque Deputati ad hanc Conferentiam delegati super punctis erdem propenendis inter se conveniant. Et ocafsione Tractatus Viennensis, cum quo non abstrapte adhuc providendum censuit, suasit, ut veluti ad Garum missus est Legatus, ita expediatur quoque ad

Caerarem, innuens, Sujus Legationis non modo jublicas, sed et privatorum adesse necessitates, sc: violentia sacta a l'aesareis in bonis Dom:
Capitanei, Bobrycpensis, tum et in suo l'apitanentu Ostinensi, cujus notabilis
terrae portio ad Gilesiam confinat. Addidit, invenistrales, qui suo sumpta
Viennam pergerent.

Tiennam pergenent.
Dn. Suc Camerarius Varsaviensis Loschi censuit, silentio praetereundum tractatum, ne circa escamen illius escacerbationes, aut Vicinarum Totentianum offensae suboriantur. Sed in locum hujus materiae svafit, sommare Projectum externae securitatis et assecurationis, forti manu, limitum.

Tro restitutione activitatis instabat Suc Cameranius Cremensis D. Ledochosky, pro ultimaria declaratione delegandum adhuc ad D. Fralusky
svasit, utrum restituere activitatem, an rumpere Comitia intendat?
Addens, non debere teneri sortem publicum inter invidum et malum, nec decere, taliter pertinarem sieri ob amorem vacantianum,
quas aliter mereri escpedit.

D. Pocillator Brestensis Cujaviae, ut Cancellaria communicat habitus cum Tue Dolhomby, conferentias, et Responsa eidem data, postelabato D. Notarius Lublinensis suafit, formandam legem contra Tractatum euroque nullum declarandum.

D. Dembrowsky, Vescillifer Vilhomieriensis censuit, ante omnia formandum Projectum securitatis internae et externae.

D. Lubomirsky fuit contravius, ut projectum de Tractata formetur ante Conferentiam cum Principe Dolhoruky.

D. Tento sub Dapiser M. D. Litth. reprobando Tractatus, qui sine scitu et Facultate Respublicae siunt, svasit lege positiva sine scitu et Facultate Respublicae siunt, svasit lege positiva sinaecavere, ne in posterum similia siant. Interim in casum rupturae Comitiouum svasit, ut D. Mareschallus Ordinis Equestris contra hunc Tractatum manifestationem videndam actis publicis inserat. Si vero Comitia Seliciter terminabuntur, tunç Constitutio esc mente Reigublica sormabitur, at videnda abolebitur, praecavendo, ne Respublica bello involvatur. Dn Culinae M. D. Litth. Prae sectum dixit,

scandalose egisse, quod gratias justitiae distributivae entorquere a Sa Ra Majte, non mereri ambiat.

D. Mysochy projectum secuvitatis publicae legendum esse

Dn Notarius Vilnensis contravium Dno Obzny Lubomiersky sentiendo, censuit, ut projectum in quaestione praeredat Conferentiam Trincipis Dolhoruky, ut ei pateat mens Respublicae, Subsumsit in contrarium Dn Obzny Lubomiersky, diss vadendo, ne legatur ante Con Seventiam, allegans, quod eschediat, Rempublicam prints audire propositiones Principis Dolhowky, en quibus intentionem Principalis Ejus audeat, utque tanta facilitate nostra non abutatur.

Fel ipsum sensit D. Franvousez Toll Tocillator Visnensis, disvadendo ut legatur, ne so: Princeps Dolhoruky esoploratam Rejublicae habeat mentem, dum sua ignoratur. Consuit, differendum hor Projectum ad plenam activitation: hunc vero ut Sessio solvatur, institit.

Et soluta in crastinum.

Die 10. Fan:

11 Sessio Octava. Mareschallus Equestris Ordinis, expressit, hujusque Conclave Nunciorum otiosum fuisse, esc eo, qued assima decrat activitatis, quam ut D. Traesectus Culinae M. D. Litth. integrum restitueret, escretierat : Guia vero Deputati est Senata ad Conferentiam cum The Bolhowky, debeant primum inter se convenire de modo et gradibus hujus Conferentiae, ideo et ea Equestri ordine ad hor Colloquinen invitabat; eosque Provincialiter legebat, innuens, jam horain imminere colloquio designatum.

Deincejus elata est permissio loquendi De Praesecto M.D. Litth ad declarandum. Declararit itaque, ut inveniantur se restituere activitatem, sed simul petere, ut inveniantur modi satisfactionis Terrae Villnensi, quatenus ille in Comitiolis Relationis evictionem terrae suae apportare possit.

Promovit deincess varia punta 1 mo projectum securitatis publicae 200 autoritas Ducum, ut virca jura sua conservetur 3º ut exercitus Reipublicae constet ex nobilibus, signanter officiales, neque extraneis contra novellam Legem

Sub Camerarius Groanens is promovebat projectum respectu alternatae sed ab aliis impediebatur ne legeret.

Notarins Vilnensis actis gratiis Dno Traefecto (ulinae M. D. Litth: pro restituta activitate appromisit, se velle sustinere inter esse Terrae Vilnensis, sed simul innuit, publicas primum materias expedire. Instabat, ut projectum Securitatis legeral

Toxcillator Visnensis innuens, sapientis esse, mutare consilium in melius, contradictionem quam heri obtendebat, ne projectum securitatis legeretur hodic retraact, et ut declaretur, instabat. Insuper suasit empediendom ablegationem ad Imperatorem, non propter ratificatione Tractatus in quaestione, sed projeter manutentionem amicitiae ipsius. Interim adduscit pluvimas constitutiones, easque reassumendas censuit; in quibus cautum est, ne belli Duces, neque quisquam e Civibus
debeat inscia et inconsulta Republica bella incho are, Tractatus concludere, Colligationes inire Correspondentiam cum Extranois Principibus habere, aut denique
Legationes mittere!

Sub Camerarius Totocensis, censebat, non ex se esse, ut Projectum Securitatis ante Conferentiam cum Grincipe Dolhoruhy declaretuir, esserens, ijisum quoque Tractatum Viennonsem tanquam Projectum respectavi.

Judesc Nuversis suasit, legi immediate Trojectum respectu alternatae Lithuaniae, illud vero, respectu Securitatis post Conferentiam cum Trincipe Dolhoruhy). Giusdem Luit sententiae D'nus Tiarniesky nuncius Rosanensis.

Contrario Notarius Varsawiensis suasit, illico legendum Trojectum securitatis. D. Tarto sub-Dapifer M. D. Litthuaniae instabat, quaterus D. Sub (ameranius Polocensis non remoretur projectum securitatis, in cantelam, ne similia in posterum tententur, innuens, obturandum hac Constitutione os Trincipis Dolhoruky. Item, calculum eum Thesauro accelerandum, suasit, addens, quod circa rationes ipsius patebit, qua de causa D. Talatinus Masouriae tam vero iter inivit, et quod non accepant hor, quod Respublica ipsi destinaverat: instabat, ut ipsi datur securitas, quo reliquum etiam recepiat.

Resumsit Sub Camerarius Sotorensis, se non credere, obturandum Trincipi Dolhoruk

05, Trojecto Constitutionis, sed se censere, explorandam prius mentem, nec consumendum tantum temporis super disquisitione Tractatus Viennensis, qui igno-revetur.

Sub-Cameranius Cremecensis D. Ledochoshy in satisfactionem Terrae Vielnensis peroposuit, ut pro futuris Comitiis tres nuncies habetat, sed ut omnes Catholici. Innuit, non esse id prudentis perspicatiaes nolle audire projectum, et ignorare quale sit? nam, si bonum est, approbabitur, sopralum, corrigetur: addens, indecorum esse, salutem nostram ad alienum referri anbimium: Num quid alter, et non nos ipsi nos salvere debet, numquio Princeps Dolhoruhy de nobis et non hos ipsi nobis consulemus? Instabat, legi Irojectum. Hor, et aliorum ejusmodi discursu commotus D. Sub Cameranius Polocensis, Projectum in quaestione legi permisit, prae carens, ne ex Senatus Consiliis Clanigatio belli unquam fiat.

Necavit, adhuc Segendum judes Nurrensis, sed alter Gocillator Cemensis institut, ut legenetur. Vescillifer Drohiciensis desiderabat, ut Originale

Tractatus produceretur, et tum demum Projectum formetur.

Reposuit Toccilator Visnensis, quod, si deberet formani judicium, tum temporis prossit requiri originale. Conferentiam cum Trincipe Dolhoruky non debere habere ullam connexionem cum Imperentore, censuitque, non esse faciendos scrupulos inter Potentias, a quarum vicinia nullo passu removeri possumus. Projectum suasit legendum.

D. Niemiera obstitit: Sed e converso D. Trommecky instabat, ut legenetur. D. Lubomiersky, Obozny non nisi post Conferentiam legendum censuit. Sub Gamerarius Folocensis cum aliis legendum wigebat. Subjunseit D. Niemiera: salva approbatione aut retractatione illius just Yonseventiam.

Tandem lectum!

Tost hace Sub Comerarius Polocensis, qui deliberabat, duplex Consilium dat, expetiet sibi deliberationem super hor projecto, atque Copiam ipsius.

Tocillator Sinadiae petile D'num Sub Camerarium Golocensem, ut illi assen-

tiatur et ulterius procedat

Capitaneus Labroczimensis suast, standum Projecto, et contra Tractatum manifestationem faciendam. Sum calculum cum Thesauro expediendum, atque delegandum ad Imperatorem en Equestii vidine.

Sub Camerarius Varsaviensis approbando pariter projectum, innuit, legem debere esse justam brevern et claram! Snastt, bene utendum tem pore, ac decidendas consiliorum inter se curas. Videlicet Conferentiam cal culum, correcturam Tribunalis; Trojectum Litthuaniae et alia, credens, oo facilius se ad finem properaturos.

Capitaneus Nurrensis end allegatas in Projecto Constistutiones censuit addendam Lublinensem ai. 1703 intulit etiam, ut in locum Dm Guginae notarii supremi M.D. Litth: qui cum Salatino Masoviae in Moscoviam esopreditus abiet, substituatur alius, ad formandas Constitutiones. Trae-

cavit, ne allegationes ex senatus consiliis expediantur.

Sandem lectum est aliud Trojectum de alternatis M. D. Litthuoniae, ad qued ut addatur alia clausula sequens D. Kanvousky instabat, videlicet Exceptis & Electronibus, Coronationibus, Corvocationibus et extra ordinariis Comitiis qued non sequentier alternatam. Voluit insuper, ut Comities certus et Liscus determinetur locus, sc: Varsavia et Grodna.

Capitaneus Visnensis obstitit suvrogertioni in locum Dni Puzinae facienda. Post have Mereschaffus Equestris ordinis sciscitabatur, utrum sit con sensus omnium, ut ad formandam correcturam Tribunalis Deputatos no-

minet. Expetitue Voces.

Sub Camerarius Tolocensis censuit. Tribunalia satis regulata fore, modo instituto Lamoscic insisteent, et quatenus conscientiosi Deputati se-

Capitaneus Brestensis Cujaviae innumeros abusus et inconvenientias Tri-

Gunalium esse direit, sortiterque correcturam urgebat. Herum Mareschallus interrogabat assensum? Presponsum es per verbum:

Deputati igitur sunt septem ex Provinciis ad formandam correcturam Tribunalium quam Regni, tam M. D. Litth:

Capitaneus Nuvrensis pretiit, eum in finem destinari Sessiones
Trovinciales: Sed ipsi repositum est, debere easdem a S. R. Majte expeti.

Capitaneus Lidensis D. Serpio praetendebat surrogationem in locum D. Tuzynae
Notani M. D. Litth. Reposuit Sub Cameranius (remocensis, posse procedere absque hac
substitutione, idque exemplis probavit.

Capitaneus Visnensis instabat, quod si substituti alius deberet, ut frater ejis Ca-

pitaneus Upitensis substituative.

Referendanius M. D. Litth petiit, designani locum, ut correcturum formare possint.

Gost hacc Tocillator Visnensis intulit: Guodnem circa subscriptionem Comitiorum Grodnensium variae obortae sint manifestationes, ideo censuit, expedire, ut Respublica hoc nunc examinet, eo magis, qui non nulla in Constitutionibus inveniuntur, quae in stuba Munciorum non agitantur. Imo in Constitutione de expeditione Nobilitari, ubi de Bonis Ecclesiasticis, additum est Juris Tenestris, in quo puncto Nobilitas habet gravamen, qua in re sensum fusius explicandum reservavit, declarans, se non desistere, decenans, se non desistere, decenars, decenars, se non desistere, decenars, dec

Il place de Bonis Neoburgicis, talis tantum modo in stubu Nunciorum fuit mentio, ut praedicta bona tanquam Ferrestriae sint libera a locatione Satellitum Vegiorum. In constitutione vero causa est Securitas bonis Principissae Neoburgicae ot successorum Hinc Princepis Sultzbacensis, qui cluseit Principissam Neoburgecam, etsi indigenatu careat, jam pro successore agnoscitur. Ac proinde instabat, importantiam hanc in Consideratione habendam, innuens, materiam hanc in antecessum cum discrimine etiam Comitiorum manusenendam esse, et eodem vigore nunc promovendam suasit, donei medela inveniatur.

Dius Tarto Subdapifer M. D. Litth. declarans, quod nolens habere oneratam conscienteam debuerit circa subscriptionem manifestane, asserens, se non audivisse assersum omnium super iis, quae in Constitutionem irrepserant. De Potochi Capitaneus Belgensis gratias egit Diui Benutatis au Constitutiones, quod manifestatione rem salvaverint, declarans, se non resedere, dones sattifactio fiat. Contra Dium Thesauranium invehebatum, quod De Palatinus Masoviae tam sero itineri se accimenti, econtrario grates referebat De Episcopo nominato Caccoviensi erogata de proprio summa Reliquo retulit: Dissidentes redificare sibi Templum in Belgyce contra

obloquentiam Constitutionum!

Sub (amerarius o iradiensis censuit, hanc illutionem de Constitutionilus referre ad o senatum, si quidem et est oscinatu sucrant ad cordem Deputati.

Ant Constitutionem in Senatu legit, et panatum esse, juramento comprobare, quod ita legerit, sicut erat scripta nullum immutando jota, qua in re vocavil in testimonium esencitiensem et Brestensis Cujaviae nuncios. Assenuit, additum fuisse ad satisfactionem Celfessimi Principis Principis juris cerrestris. Ved pariler a homine reclamatum denique, si non ab omnibus assensum est, crebiis mur munibus, quae tum erant, adscribendum est.

Notarius Vilnensis paniter se justificabal, dicens, se scripsisse projectum supra dictum so: escreditionis generalis esc omnibus bonis lecrestribus, Spiritu aliby et Regalebus esceptis mensac Regiae, et cum a Cels no Primate requireretur, quare ita scripseril, reposuisse, quod id feccrit in fundamento Constitutionem M. D. Litth: justa quas Clerus una cum nobilitate tenetur ad de sensionem Reipublicae: non me opposuit /: inquit:/ quando additum luit Junis Tenestris ignorus legum Regni. Ratione vero Bonorum Neoburgicorum, procet in stuba ipsorum mentio facta, ut sint libera a statione militis Saxonici tan quam bona Terrestria, ita, si per additionem illius verbi: Indigenatus Primipi a sutificaensi deberet intelligi ipse mes se manifestaturum declaravit.

Vescittifer Lencicionsis controversiani franc au Sonatum pentinene, et referri detoene consuit, simulque, ut solvatur sessio, instabat; et soluta in Crastinum.

Codem die in ante Camera Regia suit Colloquium inter Deputatos in ordine ad Conserentiam cum Principe Dolhoruky.

die 11 Fanuarii. Sessio Nonev.

De Mareschallus Or dis Equestris circa inchoationem sessionis expressit diem pracsentum non infructuosum suisse in publicum, optareque successum sequentibus. Interroqueat, quam maleriam deliberationi subjiciendam vellent. Tespondit interlocutorie Pociflator Visnensis, discutiendas sore manifestationes osc occasione nonnullarum Constistutionum Grodnensium.

D'n Junewicz

Du Surewicz, juojecto securitatis, elsi adhuc sub lima sit, slan dun censuit, neque escigendas rationes el eo, qui Tractatum Viennersem confecit, tanquem ab eo, qui a Republica caracterisatus non fuit. Legationem ad Imperentorem mittendam non probavit, ne inducamur, in fune, velillum. Tractatum; instabet, ut Duces jure suo uti possint, ut ijui, el mon ulius prettio consensu Reijublicae mandata expediant. Ila extremum suest, ut hesjuddica nedeat ael antiquum modum hybennalium pro solutione stipendionem militi, nam pro nobilitate moderosum onus grave esse asseruit.

D. Sub Lamerarius (remensis suasit, praecevendum lege in futurum, me confoederationes, quae semper juivato laborant odio, et desectum in sta tum inferent, audeant cossumere nomen Requiblicae Securitatem limitum alio projecto firmandam censuit, nam illud, qued nuper lectum, diresum est. Ild Imperatorem segationem expediendem suevsit, cum contestatione ami citias, et explicatione mentis Reipublicae, innuens, ut quis bene forte possissionatus Provinciam hanc' susciperet. Tracrogativa belli Ducum, III non vacillet, consuit, instandum Sae Gae Majti signante, ut praejudiciosum Regimen, Inspectoralum abrequie dignetar, innuens, injuriosum esse Ministeriis belli et Nobilitati, quando Nobiles non ad officium promoventur, sec exotui, quoum pluses fere sunt, quam gregarii.

Id ipsum promovebat ratione Ducum Vescillifer Tirjoviensis. Bona Spisitualium, quae esc natura sua aut esc derrestribus, aut Regulibus onginem ducunt, ut ad escheditioners generalem pertineant, instabat. The bonis Neo bivigicis, quidquid nunc impugnativi, consuit in confuso accidere debuisse. D. Sub Camenavius Vietnensis, Inspectoratus in militaribus ut abrogetur, instabat, utque belli Duces limites Regni custodiant, de legationibus in a enatu dicere consuit. Contra legationes privatas Constitutiones allegavit, quae prae-

scribunt, ut inculpatus ad Comitia citetur.

Capitaneus Belgensis St. Votochi instabat, ut belli Duces limites custo diunt, ne escrimei escencitus intrare queant. At mandata militaria peres issos maneant elependenter a Tiepublica cujus izus servi sunt salariati. In Constitutione de esqueditione generali consuit eliminanda hace duo verba

Junis Terrestris, offegens inter alies rationes proventus Ecclesianticos in tres classes elividi debere ut una set bro sustentatione Possusionije, altera pro Ecclesia, tertia denique pro pauperibus: hinc ex tertia sattem classe nifiil accipere deberet clerus. Es correcturae occasione intult, qued quidam Senator dederit memodatum praeteriti Tribunalis Maneschallo; inferens per hoc praepedicium legibus, qued videlicet agitur ele securitate, decretorum scribunalitiorum. Reposuit dub Camerarius Cremensis De Ledohoshij: di mandatum est elatum a de Ra Majte ad judicia Relationum Comtralia et non ad assessionalia, nullum est praepedicium, nec licet conqueri; supremum enim sic est subsellium

D. Seeps Radzewil Erfifer M. D. Litth: defendendo legationem D'' (6)with a Flemming repræsentabat, Tractatum Viennensem non in detrimentum, sed bonum Reipublicae cessisse, quod per eventum probatur: instabat,
modificasi Projectum ipsius causa formatum: sed ad hoc fremtrus nun-

ciorum subortus est.

D. Vescillifer Lidensis agit gratias fuis, qui circum, sperte manifestertiones suos opprosuerint Graduae contra irreptos errores, censuit, ut D nus Mareschallus subsenvat ejusmodi Projecto, utque Secretarius de fidelitate respondent. Citarit Constitutionem Lactam sub sermo Joanne stro, qua cautum est, ut Polona, quotiescunque nupsent estraneo, renunciet un patria hereditidi. Repraementabat, bona Neoburgica tertiam fere partem M. D. Lith. exacquere, multaque millia militum esc ipsis posse legi, innutt porro, hace Inaccicta bona et Constitutioni subjacere debere, declararit, se velle sistère activitata tem, si error praetensus non corrogatur, et si miles Regius Sasconious tanquam ex bonis Serrestribus non educatur ex stativis. Intulit in super commendantes articem et Administratores in vis elem bonis esse ubique Sanones, qui ignorando Leges nostres, quinimo contennendo, neque Tribunali neque cuiquem juris dictioni parere volunt, nullarnque administrant justitiam, non modo nobilibus, sed ne integris quidem Palatinatibus aut elistrictibus. Addidit, quoties nobilis ad commendantem venit, tum sub quardia admissionem expertare debet, et saepe ettam repellitur. Instabat, supplicare la Rae chajti, ut his officies Satriotae nobiles praeficiantur, et declaravit, se so usque acti-

vitatem stiturum, donec satisfactio seguatur.

Rocillator Visnensis intulit Tractatum Viennensem, prout nostri causa pro Projecto est reputatus, ita per Projectum esse assopiendum. Ad ser mum Imperatorem legationem eschediendam censuit accedentibus causis honorem Preipublica promoventibus ratione invasionis Bonorum Ravitz et Capitaneatus Olstinensis.

Auctoritatem Ducum belli manutenendam censuit juata praescriptum Tractatus Varsaviensis, dependenter a Republica. Ratione bonorum Neobungiconum asseruit extare legem Comitiorum Varsaviensium, quae Grodnae in totum ount robutae. Censuit, ut Dominus Mareschallus ordinis Equestris suppliciet fac Rec Majë, ut quam primum ordini Senatorio, quaternus legem praedictam manutenne saciat: errorem de Constitutione ratione bonorum Scobungicoum in puncto successionis corrigendum consuit, ne potentiores cum tempore construtionis. De escreditione militari, tanguam bona, quae originem suam probare non possunt, nisi cuit e Terrestribus, aut e Regalibus. Mandatum ad respondendum Maneschallo Tribunalitis datum non praejudicat, si ad Comitialia judicia clatum, nam Respubli Domina junum. Distinctio voro facienda, ne unus Mareschallus pro tribunali respondeat.

Allegavit, escrare plus quam viginti Constitutiones de secuntate Decretorum.
Tribunalitiorum, censuitque, ne secunitas Tribunalitiorum mandatorum ac Citationum evertatur. Proinde suast, id quoque in reflexione habendum circa cor-

recturam Tribunalis.

De Tocillator estinadiensis assevenabat, praedictas Constitutiones, Grodnae tam de Bonis Neoburgicis, quam de bonis Spiritualibus juris terrestris ita fuisse lectas, uti esctant in volumine legum, suasitque hanc materiam in Senatu esse escrediendam ac discutienelam. In contranum De Todstoli Torto asseruit, se testem asse tanquam tum in officio Deputationis ad Constitutiones, quad in junito Bonorum Ecclesiasticorum clausula haec junis terrestris nec scripta, nec lecta suit, similiter et de vonis Neoburguis non suit lecta clausula Successorum,

sed atrumque secus factum est, et nunc instat, ut corrigatur, ne similia in postenem fiant. Addidit, non exiguum in his erroriby latere
pragudicium Reipublicae, nam si status spiritualis, cupus potior pass
est se subtrates defensioni publicae, actum erit de Nobilitate Deinde,
si super bonis Neolourgicis tam vastis succefsio escriateneo Totenti ag
hoscatur, periculum non modo Domui saquehanae, sed toti Reipublicae
imminere posterit. Itaque donet in hoc puncto correctura non fiet declaravit, se nolle ad ultaenores materias procederes Adestremum in
tulit, pati ingunam Ius patronatus regium, ut Respublica modum
assecurandi Iuris Majestatio adinveniat. Tum ne spirituales Nobilitatum
ad Consistoria, provocent escra Tourm (astrense aut Tribunalia) ubi
sunt Registra, non in vanum fori misciti, et compositi indicii.

De judex Livensis circa Cornecturam, Tribunalis addictit proponendo, ut Terra Livensis Lublini processus suos ese pedire possit, et ut sibilimore Talatinatus Todlarlu'ae domi eleputatum eligene valcat. Intulit de inceps, injuniam fieri Terrae suae, quod officium aliquod non pussu sianato fuerit datum, petrit Fatisfactionem per repocationem privilegii.

D. Rorbut Nuncius Ussanensis ungebet eschediendum calculum cum Thesauro et Artilleria, et deinceps accedendum ael desideria, Palatinatum D'Chizarusky Nuncius Brestianensis Lith: declararit; se nolle ulterius pro-

cedere, donec Constitutio de bonis Neoburgicis corrigatur.

D. Vescillifer Dirohiciensis promovebat, ut status spiritualis ad defensionem Reipublicae pro expeditione generali militari teneatur. Assenut. Drincipissam Neopungicum a successione non prosse excludi pro jure Cortrio naturali, sed escredire, ut medium inveniatur circumsinhendi successores, quales esse debeant. Ut belli Duces circa jura sua conserventur, ut Nobiles praesenatur escraneis ad officia in exercitu authoramenti externi, et ut alius modus stipendiorum exercitus inveniatur, instabet.

D'n Mareschallus innuens, se accepisse a conclavi nunciorum, ut apud sam Ram Majestatem escrostulet ratione Bonoum Neoburgicomen a station grandiae Sasconiae, candem expostulationem jasn non hodie ob soum tempu

sed cras esepedire se asseruit. Interim detult, D'nos d'enatores ad correturam ribuna lis formandam Deputatos, locum huic operi apud G. G. Capurinos juaescrisse, que De prutatos est conclavi nunciorum destinatos invitavit. El post hace solvit sessionem in crastinum.

Hor die Luit estram Conferentia cum The Dolhoruky Ministro Granene Majestatis.

Die 12. Fanuarii.

Dessio hujus elici tum propter sormandum Projectum correcturae Tribunalis, tum

ob indispositiones ordinis Equestris Mareschalli Lutt practerlapsa

Hoc die Deputati en Senectu et vrdine Equestri end conferentiam cum Principe Dol horuky, iterum convenerumt in ante camera Regia, ibique Protocollen conferentiae peractae a secretariis in scriptum redactae confrontabant.

Sessio Decima.

allus ordenis Equestris adhue valetudinarius esc

Mareschaftus ordenis Equestris adhuc valetudinanius excusabal ornissionem sessionis hesterrae et simul obsequii jubleci ob indispositionem sanitatis, ob quam sion potuit oid Gam Regieum Majtem defevre ca, quae ipsi conclave commiserat. Le tulit etiam, Duum Supremum Regni Thesauranium invitare ad calculationem die Lunae proxime, cui actui locum apud G. G. orugustinos designatum nunciavit. De mum innuens, potiorem nunciorum partem correctura Tribunalis lassatam respirio indigere, sessionem ad Diem lunae lemitavit.

Circa lemitationem sessionis conclamorunt runcii luoniam Thesaurarius M. D. Litth. ad dandas Ministerii sui rationes non companeat lege praecipiente, Ministerium ipsius

pro varenti, alii ut traderetur, ungebant. Hor die continuatum est projettu correcturae Tribunalis

Die 12. Fanuary. Dies Dominica varabat.

Pessio undecimal.

Merreschallus Vunciorum circa inchoationem sessionis desiderans, ut omisseo Irraeteritanum sessionum maturioribus consiliis compensetur, interrogat quid agentum velint, utrum relationem conferentiae cum Inc Dolhoruky an Projectum correctionis Tribunalis penpendere.

Conclamatum, accedence ad velationeni. Fraque Referendarius II. D. Litth. facto brevi

Discursu Relationem praesatam conscientiae in scripto legit.

Post lecturam exposuit D. Meureschallus ordinis Equestris desiderare Responsum La Ra Majest ab ordine Equestri, tum et desideria illa, quae ser vire debent ad supplementum instructionis De Masoviae Palatino datae.

Denique gratias egit Duis Deputatis ad conferentiam pro sam saboriosi in publi-

Dein subsequebantur voces.

D'. Obozny Lubomierský ut Supplementum ad instructionem scriberetur sive in stuba Nancionum, sire in Cancellaria Regni assentiebat, dummodo ipsis communicatur

D. Dunin Regens (ancellariae regni majoris ad purgandum se ab illa impostura, quam illi Seeps. Dolhoruhij in conferentia objecit, explicat ample in conclari, quod non alium in linem missus suerit Tiennam a S. R. Maj. quam ut gratias (aesari servet pro declarata sma Ducissa Austriae in connubium Imo Princepi regio, id quod documentis authenticis simul, atque juramento comprobare declarabat, Responsum: Dari sidem intaminatue ejus. sidei.

Saw Dapifer Gravensis suadebat auctionem escencitus, nationem antelleniae, tum ot manifestationem faciendum contra Tractatum Viennensem. Pocellator Vistrensis D.

Tocuros recuperanelae Sivoniae, et alionum a corpore Reinublicae avulsorum nehil o menus remittendo nos ad expeditionem Dom: Palatini Maesoviae videtar spes nestras muliene. Cui Palatino, quia supplementum ad instructionem mitti desidena tur, i deo petril, connotari bona in Titthuania, quae Princeps Merihof in Possenso nem praetenelit, videluct Capituncatum orssanensem: Quod vero a nonnullis non probetur abligatio ad Augustissimum Imperatorem, ne se: Respublica in aliquam noci vam collegationem pentrahatur, i pue Pocillator contrarium, se hute opinioni diveit ex rationibus sequentibus.

1 mo Quoc ablegatus isse instructus erit debite, et ustra instructionem mihil noterit nec delebit attenture, ac per consequens praejudiciosum passum sacere non 2 do Ere Reipublicae esse, gratias agere per hanc obligationem sae Laesaneae :
Maj ti pro Civia erga Polonium, quae eventu prospero probatur, cum jam Moscos
non habeamus.

non habeanus.

3º Deprecando a La Caesarea Majte, quod Tractatus Viennensis Sactus sit contra juna nostra: declarando instrucit, quod Collegationem cum e Caesarea Mai. sem per exoptemus, quodeque candem non subterfugianus, sed servatis juribus nostris. Ratione vero injuriarum in bonis capitaneatus olstinensis, tum et capitanei Bohruscionii, sullicione accessed a servatis puribus nostris.

Bobrusciensis, sufficiens renemedium credebat commissionem.

Judd vero attinet juncta isla: unum intuita Expeditionis generalis Nobilitaris, alterum respectu Bonorum Neobungicorum, contra quae Deputati ad Constitutiones inanifestati sunt, suessit, aut internogandos Dros Deputatos, num recedant a Sua manifestatione, aut ifisus constitutiones climinandas, alicis non erit frinquit of sides legibus: ac provinde declaravit, se vesse sistere unti vitatem, nisi modus reparationis inveniatur.

Interim censuit supplicare Rue Maj ti, ut in satisfactionem legis publicae in toto reassumtae jacrat abire milites suis et bonis Neoburguis.

Quia verò illatio facta est, ut contra Tractatum Vienneusem manifestatio escrendatur, ipse procillator et hoc non approbavit neque ex convenientia, neque esc circumstantiis, cum pase sit ab intra tranquillitas ab esetra, et dum Projectum de super Constitutionis actualiter sit sub manus addidit, manifestationem tratere post se dubium amicitiae et pacis, nobis vero tempore et conjuncturis bene sit, escredire. Ceterum insteubat, ut auctoritas Ducum eorumque raew gativa manu teneatur justa praescripta Tractatus et Comitiorum Varsaviensum.

conferentia Trincipis Dolhorukiji, unde dubia spes avulsorum patust. In omnem eventum Comitionium censuit fecciendam manifestationem contra Tractatum Viennensem. Instabat fortiter supplicare, sae Rac Majti, ut bona Neobungica liberentur a guardia Caxonica, utque illi, qui contributiones esciquit, esceniplariter puncantur, allegans, perire per hoc regularia militi Domestico stipendia. Instabat fortiter, ut potestas Ducum quoad commendam super exercitum sit independens.

Interim instabat supplicari Rae Majti, ut bona Neoburgica conservari faciat circa eorum immunitates lege cautas.

Post haer Mureschallus Equestris ordinis interrogabat, an sit consensus omnium deferendi praemissa omnia, Lae Rae Majestati. Responsum per verbum Plaret. Addidit Capitaneus Lidensis, ut in assistentia Del Mareschalli adderetur unus ex Provincia. Sed hoc alci non probarunt, fidendo Mareschallo: ipse vero Mareschallus

proposuit Capitaneo Lidensi, ut hanv functionem obinet.

An Ossolinsky Thesauranius curiae regni censuit, referendam ad Senatum illa tionem respectu auctionis militiae. Patione belli Ducum, discit, non posse eos conqueri, quod aliquod muneris sui preupidicium patiantur, cum D. Teld Maruchal lus faciat omnia dependenter a D. no Castellano Cracoviensi, in cujus potestate est, com mendem ei adimene, et alteri dare, prout Grodnae hoc deductum est. Sed hoc etiam ad integros Respublicae status referendum esse censua. In puncto Bororum Neo burgicorum suasit, iet defensi ad Sam 'Y'am Maj tem, sed simul promabit probavit nullum estare jus, quod successores usu fructu carere debeant, utrum de lumbis descendentes an colloterales, subesse arbitrio Respublicae.

Natione Constitutionis de estpeditione generali, sustinebat, ita eam lectam esse, uti escrit in typo; nec debere praejudicare, si quis eam non audienit. Manifestationem contra Tractatum non probavit.

D'. Capitaneus Nurrensis instabat, ut Sa Ra Maj tas eschedire velit Varantras. Id ipsum fortius ungebat. D. Gtembochi Capitaneus Brestensis Cujaviae, ut dispositio va cantum sit ante conjunctionem cum senatu.

Tem ne administratores oeconomieuum sint escolici contra D. Isluhmenthal ac ministrectorum oeconomiae Samboriensis quenchatur, quod legem non moscat, negu audiat, et quod Galatinatui sol non esctradal i item instabat, ne in escucia sint extranei officiales.

Socillator Brestianensis (ujaviae institit, ne sigiflum camerae cubiculariae sit in manis cutranei.

Post have D. Maneschallus collectis praemissis illatio-niebus easdem legit, et interrogavit, an sit consensus omnium easdem deferendi ad fam Ram Najtem, et cum Ministris status simul expostulandi.

Gondamatum per verbum Haret.

Codem die Serenissimus judicia sua habuit in Senatu.

Juneta coxertata in Conclavi noncioum die 15. Fani 1720 ad Jam Ham

deserenda 1º. Pubsistintia Militis Saxonici in Bonis Veolungicis, et estresso contributionis est uno sumalizo tymphonum.

2 do Ratione Conorum a The Menzikow in Lithuania iremptorum, ac praecipue

Capitaneatus Orssanensis juris-dictionis.
3110 - Interesse D'ni Capitanei Bobruquensis, et D. suc l'amerarii Regni qua Capitanei Olstinensis etd. Aug: Imperentorem respectu evulsionis sundomm.

4 to Interesse D'ni Narwousky nuncii Podlachine in tutta avulsionis Villae per Ser mum

Principem, Electorem Brandenburgieum.

3 to Supplementum legationis ad Sam ( am Maj tem cum expressione particularium desideriorum quae quisque Palatinus proviget pro suo interesse per Projectum.

6 to Responsa ad eundem Ser mum Garum ex Stuba Nuncioum Equestris ordinis. 7 mo Vacantiae ut distribuardur ante conjuctionem ordinis Equestris cum Senatu, sed hor propositive tentum Sae Rae Maj ti deferatur.

gro Ut in veconomicis non collocentur estranei, sed nationales, ac vel maxime in veconomia Samborrensi D. Bluhmenthal non amplius preumeneut, a que mul

lus injurias accept Nobilitas in distributione salis, petitur:

9° Cigillum cubicalare, ut non amplius sit in manibus cortranet, sed Toloni.

10º. Officia in Exercita auctoramenti esctenni, ut non eschaneis, sed Polonis bono loco natis, et suas prossessiones habentibus tum et experientiam in re militari, conferantir. 110 Megelziechij Vescistisero Mozyriensi tanguam secretario legationis Dni Dryatynsky Talatini Culmensis ad Ser mum Ganum, ut assignatio ad Thesawum Peipublican detur pro no florenorum; quoniam illa prior, quae ipsi in termino legationis data fuerat, in turbido deperiit, et ner minimum parlem est aqui assignata summa a Therauro participavit.

12º Frieresse D'n' Episcopi Peocensis concernons D'num Generalem Milnich ratione combustionis Pallatti commendatur, ut recognoscatur satisfactio damnum

patientis.

Die 16. Fannerii.

Sefsio duodecima.

Mareschaffus Equestris ordinis secit relationem escrevitulationis suae apud Ser mam Maj tem in comitiis nunciorum, escrimens, quod S. R. Maj tis oninia Desidena ordinis Equestris sucteno affectu acceptare dignata sit, quodque easdem in duos classes clivisevit, sc: aliqua ad sacratum suam personam pertinere, aliqua ad sicin subticam quae ad se pertinere agnoscit, omnem Regiam facilitatem seconisis.

100. Majestatem compedium est. Nihisominus, ut debita satisfactio sial pro practerilo coinvidit sa Ra Majesta, et ut ad cognoscendas injurias et practensiones commissació destinentur lam ex parte sa Rae Majetis quam Rejublica coram quibus in juriali querimonias suas deponant, et satisfactionem recipiant: in suburum vero; ut quam suficientissime obviari possit sa Ra Majestas ad paucos dies Deliberationi suae tempus reservat.

reservat.

2 do. Perevii jam in Cancellavia Regni supplementum ad instructionem D'ni Sala
tini Masoviae, nec restare misi ut quilibet desideria sua in projecto comportet

in ordine ad essecutionem D'no Theseuvario cuviae M.D. Litth commission dedit

40 Statione bonorum in Litthuania prossessioni Pris Mengihoff obnoscionum signanter ratione capitaneatus Onfanensis tum interesse D'ni Poccilatoris Visnensis, nec non D'ni Suc Cameravir regni, et Capitanei Bobrusiensis S. Pa ad plenam Rempublicam remittere dignatur.

5to. Flatione D'ui Bluhmenthal, ne oeconomisam samboriensem possident, nedun id sibi delatum esse, Sa Ba Maj tis asseruit.

60. Natione combustionis Suffatii D'i Episcopi Rocensis, quoniam praetensio frer view juris intertata est, ideo ibidem terminanda censuit : nihilominus insinuanelum I no Generali Münch cumabit, ut rem per viam applanationis accomodet

Tost have De Princeps Poody uvil & ifer M. D. Litth escurimens lansionem Donus suae in eo, quod quidam in conclave intulerint: pertinere ad
Renyublicam ut decidat, cuinam successio et heridetas bonorum Neoburgicoum,
adjudicanda? Deducebat, neminem pro priorem heredom fuisse, et esse Domo Pad
jewilliana: Ad have justificabant se nuncii Brestionensis Litthuaniae, quod, si
quid in have materia protulerint, se id non ad laedendam Donum Padquillianum protulisse. Vescillifer Lomzensis esc occasione Processus de Choliwel in comi
tiis dijudicandi censuit, obviandum, ne Tribunalia de Bonis Regalibus tangum
Terrestribus cognoscere audeant.

Sub Camerarius comensis censuit formani projectum constitutionem, qua bona Neo bungica tanquam Terrestria ab omnibus gravaminibus estraordinariis, libera asse curentur. Guod vero addinet successionem sive hereditatem in iisdem bony, id ere debat cognos cendum fore protius in forma indicii quam consilii cum parte altera

Post have soluta sessio in crastinum.

Sessio decima tertia.

Mareschaffus vidinis Equestris in exordio sessionis eletulit ad Conventum, se apporteusse supplementum instructionis Dei Talatini Masoviae, elesideratum, fren sigui sivitque, an sit consensus ornnium ut legatur. Conclamatum per volum Placet et lectum fuit. Postea eMareschaffus immuebat, ut si quis adhur haberet addenda, ut easdem suus sviopositionus scriptas (anvellariae Fradat.

Natione Vacantiarum subjunseit idem Mareschallus, quod d'a Ra Majitas.

Just distributionem canunelem Grodnae, quid quid nune ad distributivam justitiam accessit end deliberationem sibi accepit, ea praecipue ratione ut justa sit praemi-

orum circa merità elistributio

Porislator Brestensis Eujaviae suasit, ante omnia combinari illa due suncia, quac consilva publica morantur. Videlicet insuitu Bonorum Neoburgicorum, el Generalis defensionis patriae. Quoad surimum intulit, non esse justum, jus Naturae cuertore; et vivorum successiones praetendere; asseruitque constitutionem de his bonis ila fuisse lectam Grodnae, sicul nunc ex tat in volumine legum, considerandum reliquit, ne, si juri naturae injuria ficret, jure belli island vindicetur. In suncto desensionis generalis

assenuit, se meminisse quod (els mi Primatis intervenenal contradictio", propler quam necessum suit adelere cleusulam: Turis Terrestris Corrigendum hoc in conclavi nunciorum) non censelvat, sed aud precanio cum Senata spirituali expostulane, ut a contradictione recedat, aut ad Senatum integrum reserve, nam pro natura libortalii lex non sormatur contra absentes. (ornmendabat liberationem Pocitorit Elbingensis, allegans, suisci jam eum in finem contributiones assignalas per constitutionem comitiorum Lublinensium intuli ratione Bonorum Stanislai Lescrinsky, quoniam multi urgent creditores et Praetendentes, qui bus per recessum vetitum est, agene in Tribunali, pro satisfactione injunatorum reassumendam commissionem censuit parita, escredienelam obligationem ad aug mum Imper torem cum contestatione umicitiae, et emplicatione, Tractatum Viennensem suisse inscia.

Republica sactum, tum ratione Vindicationis summarum Neapolitunarum. Extremo putavit, augendam militiam in omnem eventum, sive belli genendi, sive pacis me livris acquirenedae.

Vescilliser Belgensis similiter oblégationem eschediendem ad l'aesaven suasit, si muly est occasione courigendi Tribunalis comitiorum correcturam esse autumans Allegavit nonnulla Exoticorum auctorum de Tolonis sentimenta, sc. Holonos in sua liber tate alionum esse servos, dum postpositis propriis alionum sertantur emolumenta). Odisse quidem Nobiles metcalmam, sed libertate dicendi mervari, ar proinde suass ut nuncioum Volkynihae et Tryoviae partialitatem einvanent. Successores ad bona So bungica per legem decemendes censuit. Instabat, Savore commissaviorum ad Tractalum Vensaviensem assignatorum), ut in vim gratitudinis summas aliques in Bonis Regali bus et Capitaneatiby, quas habent in sua possessione recognitas, sibi habeant. Suncius tracoviensis D. Nommecht dedicrebat, in Salatinatu tracoviensi plurima dari spiritualicem bona, quae in tres classes distinscit. I mo fundationis regiae. 2 do Fundationis nobilium. 3 tio classis comm, quae spirituales a no bilibus commenunt; super quae deinceps approbationes comiliales successenint. Ataque est occasione defensionis generalis citavit statum litulo Belli en qui deducebat, spirituales quoque pertinuisse ad defensionem patriae, alias ad desensionem generalem et expeditionem, quod postea, quoniam clero molestum videbatur, Episcopi susceperant id onus, subministrabanique ad officium Respublicae 400 predites et 100 Equites Dragones; sed et hoc deinceps concidit, et aliud subsecutum St. quod Episcopi omnia Bona spiritualiae ex Terrestribus Sundata submiseumb hybernalibus Hipendiis per commiseum suum, eadenque Appendie spisimet exequi peu
miseumt. Sed epismodi bona natura sua nunquam debuissent pertinere ad hybernalia, et ne
clerus plura coemat, prestulavit, dari har de ne projectum quoad titulum hereditatis bonorum
Nechurairerum, addusett evernylum: Reginam constantiam emisse quendum a Tromoroviis Gena
Lysvice in Palatinatu Criscopium; prest cujus mortem successio devoluta primo ad filaium ipsiis,
oberdinandum Criscopium, deinde ad Regem casimirum, Cost (hegem praetendebunt successionem,
aliqui Neapolitani, quibus jus naturae non disputabatur, sed jus hereditatis, nam hace inter
se distincta sunt, quoniam sine indegenatu prossideve eadem bona non poterant, Constitutio
desuper uccessit, id eadem bona divendereusur, ac primo creditoriby satisficul, en refigue
successoribus: et ita factum est ad 1676. Dum igitur construentur et venum proclamaretur praetium praefatarum bonorum Lywice, foemina quodam /: successor:/ Tromorsha
prodiit, quae de lege proximiot ad cremendum declarata est, sed deinego ipsa sponte
recusit in favorem Du Vielepolshij a successione, qui cadem solvet.

Intulit engo praefatus nuncius, codem modo procedendum fore cum bonis Scoburgicis designando commissarios ad constituendum pretium, est quo puasprimis deditoribus, et est reliquo creditoribus satisfaciendum foret. Ratione liberandi torritorii Elbingensis tum instaito Bonorum. Hanislai Lesginskij convenit cum, sensu D'ni Socillatores Brestensis cujanine. Instabat pariter, determinari commissionem ad archiva Regni ut non modo clenedia Reipublicae, sed et libri ar scripta suis locis repronantur. Innuit porro, multa scripta publica accepta fuisse esc archivo ab his, qui ad Tractatus out Distimitationes commissavi de signati erant, signanter D.D. Matachousky, Galechi Dzeatinskij, et nune D. Palatinus Masoriae, ict a successoribus corum, qui mortui sunt, repetantur, suoque loco reponantur. Instabat eliam, ul arx tam ampla Cracoviensis bello hor novissimo combusta instauretur. Innuit, magnam procuretionem Cracoviensem 'ad hor fuine destinatam, sed si Respublica facenet principium, applicando ad id sex grossos a floreno, non dubitare se, fore ut o comus Mest est munificentia sua et reliquien contribuat. Quia vero post issam conflagrationem, aeris orichalci et seri! quod ultra mellionem constabat: quantitas restans in Sasconiam translata est, supplicabat, ul ala Ra Majestas notabilem alignam summam juo reparatione. insportiri dignetur. In reliquo escretebat jublicas Reipublicae instantias pro formando Frocesa canonisationis Beatae salomeae!

De Tocillator Visneusis, quoniam credebat, quod Projectum esc occasione Tractatus Vienneusis formatum in Senata adhuc trutinabitur, ideo absque afteriori disquisitione superius resuittendum censuit:

Mespertu correcturae Tribunalis, etsi variis linguis loqui subaudiat, ipse nihilomina declaravit prositive, se nullatenus recedere, etiam cum discrimine comitionem al hac circumson tione Tribunalis. Guaestionem de Bonis Neobungicis poluisse omitti asservil, nisi interees. set suotestatio constitutionem, de qua disquirendum, non de Borris Neoburgicis: Superesse. ait, materiam de Constitutione desensionis Generalis, quod utrumque reserve ad Senatum consuit. Interim suasit delegationem ad Sez num Principem Primatem jutentem, ut recedat à contradictione ob amorem Patriae; Assenuit, hujus de legationis alias superesse causas, et praetensiones ad Clerum, uti ratione decimenum, Evocationis extra forum, Vucaias arcis Cracoriensis commendabat munificentiae gac Rae Maj't' est proventibus auni et salis fodinarum. Notavius Vilnensis suasit, non involvi pluralitatem materiarum, see unem just aliam tractandam : Obicem quatuor verboum /: loquendo de Constitutionito contra quas manifestatio interverut :/ juste al ordine Equestri in consideratione haberi. asseruit, ex rationibus sequentibus. Certum esse, desensionem Satriae etiam a Clero delevi, sed ne hoc junitum ad Comitia remittatur, alius, si Comitia rumpi de benent, sequentia previouse propositi. 1mo quo cassatio negotiutionis Viennensi non subsequenetur. 2 do per consequens of mus Caus sub hor practesetu posset co pias suas introducene in tenras Respublicae 3tio Vicini nostri argumentum forma rent inde, deesse adhur inter nos confidentiam et bonam hammoniam. It to quod Nobilitas universa hisie circumstantiis penstringatur. Ratione liberationis Bonorum Neobungicorum ab oneribus, declaratione Sae Siae Majtis jam satisfactum esse asse ruit, sed agitur /: inquit:/ de successione atque hereditate. Hujus multos et proten tes esse competitores imprimis Sam (pam Maj tem, quae aliquos centena millia elederat, et usu fructu gandet, item Principessam et Principem Sultzbarensem sitem Elec touem Princquen Radgevilius vigore inscriptionum ac variarum dispositionum item D. Sapiehus, Potochius, Denhoff, Mnitzek competitores quondeun subsellium judicabit. Estricait, bene perpendere, atque dae Rae Majti supplicare, ut ham causam fundamentaliter assopiat, id, quod Constitutione lavendum est.

D. Lub Camerarius Varsaviensis impossibile, inquit, silere, ubi argumentum

Jornatur ad stationem deputation, emplicabat, scriptum fuesse in conclavi nuncivium)

projectum desensionis generalis ex bonis Negalibus, Terrestribus et spiritualitualibus, quod Equati

ordinii plausibile orat, sed postquam vendum est ad Patres, lels mus Princeps Primas contradenti: in illo igitur casu quio agendum superenti vumpere comitia l'aiminale: deverce

spartam? Ven licuit: adrigere contradictionem? Impossibile, ubi par super parem non
habet potestatem; Revolvebamus inquit juramentum, sed nesolvit nos supremus Theologus,
umor patriae; proprior quam accidimus clausulam: Trois Ferrestris. Et qui nos alique

[:inquit:] non sumpre potestati obnomi, fecimus id est respectu Patriae; volentes
date animam legi efflegavit deinde, escistere substriptiones cum manifestationibus
nec tamen tollere legem.

Incuberant inquit Regionibis copiae Moscoviticae quis Sponsor, an exclissent, sic lex scripta non esset subscripta Ratione Bonorum Neoburgicorum consuit sufficere Constitutionem ai. 1717 c. Deputertionem ad Statum spiritualem ablegandam, suasit, Post haec D. Mareschallus interroqueat, an sit consensus omnium, ut delegatur Deputatio ad Cels mum Primatem, sed ad ultenorum esoplicationem esopletebantur adnus l'oces.

De Notarius Sublinensis escaggerans tot in Republica Eniscopatus amplos non debene desensioni Respublic se subtrahere, cum e contrano seculares dignitates et officia absque Proventiby teneant, et tamen Remp: desendant, et in obsequium ejus proles gignant. Intulit dani Episcopus, qui a Parochis et Resigioris contributiones exequantur, etsi in Tarissa Valatinati non contineantur. Bona varienium conventuum Fundationis Tenestris Supernalibus stipendiis subjeciant, propria vero bona subtrahant, Nobiles ad Consistoria evocent. Deputationem ad statum spiritualem non adec probavit, ne sorte in ranum sit, cum dederore Respublicae. Fristabat savore De Fablonophy et Potochij, ut debita quere habent apud Romp: recuperare valeant. Tum savore De Lubomirsky, ut satissodina Runiquada ad pessessores priores redeat. Be Bonis New burgicis inniut, interesse M. D. Litthuaniae, ne savvi Ducatus opprimant magnu:

Il. Buthau Francius storrimensis assensum praebuit super Deputationem ad statum spiritualem: inferens non pusse censer pro lege illas Constitutiones contra quas ma nifestatio est facta.

Contravio Vescilliser Diohiciensis, sustinuit, non sequi, ut Constitutio eliminetur, quia Deputatus manifestatus est. Nisulominus asseruit, statum spiritualem teneri de desensiopem

mutuam Patriae, cui, neque jure Dirino, neque Sumano substrahi possi asserebat. Allegavit Constitutionem vii 1667. qua status spiritualis obligatus fuit reproducere documenta in subsequentiby comitiis, quibus sese liber et excesuptos di Cevent, sed quoniam huc usque non reproduseerunt, ideo su cubuisse los asserut.

Interestris ad hybernas traxisse, uti inquit bona monialium Drohiciemium fundationis traxisse, uti inquit bona monialium Drohiciemium fundationis D.D. Nimina Rev mus Eriscopus Lucconensis hybernis subdivis. Et queniam illatic fuerat, Polonam, si quae estra Regnum nupscut, bonis ex integro renunciare debere, probavit, illationem hanc injuriosam esse, nam, si cadem hace Polona restaret viduo, et itorum Polono nuberet, deberante proprio patrimonio anei: Projectum respectu Tractatus Tiennensis, tum et intub auctoritatis Perli chacum, censuit, remittendum esse ad Senatum. Prespectu tita tionis Terrac Ettingenis, post finitum calculum cum Tresacuro Repui censuit deliberationem inicodam vensuit. Intult firac gravari Palatinatum Podlachia modernis stipendiis. Auctionem militiae suasit per altinum consumentiam, aut per quartum grossum a potulentis, et ut Judaci capitulem contributionem sont nemine esecepto, Thalesum unum quilibet.

Constitutionis deliberatore, vel ut in illo Travalus Vienneusis eschio butur, exemplo Constitutionis deliberatore, vocis, Vetamii, assecus, hasce materias esce delivalismo Quod secuntatem escenam non requebaris modum exactionis militiae, modo sit sine onere, incelarum, signanter eredebat corrigendam infanteriam. Quod rew attinet ac Constitutiones in quaestione, explicabat, non suisse generalem empires consensum, et tamen inscretas esse, ac preciode declararit, qued, si nune huju croses non sometur, circumscriptio; quam redient ad fratios, se cum collegis suis manifestaturum. Mam etiamsi nune ejusmodi ensoriby conniversur, majores in pode rum sequeventur, si soste necessitas desensionis generalis inqueret, et status spiritu alis delendere se hac Constitutione vellet, quis sponsor, numne sobilitas via sacti processura est, ubi majores in recurencientis adeo eia aperiretur. Censuit, deput tendum non modo ad celsiis encurencientis adeo et ad Revenendum nuncium Apos

Apostolicum, expostulanco simul de juie Sationatus Regio et de levoicatione Momam!

Fost have Di Marischaffics ord: Equestris eune in assensum com munem interrogabat an accedat benefitacitam emnium de Lejudationem? Reclamacit Li Capitaneus Befrensis, sed tandem de persuasionem omium supersedit,

Di Subcamerarius Supremus Regni discit, siquidem hodie dies est Vogationcam, supplicandum esse Sae Rae Majti pre restitutione Cunigun-

dae. Custes favore multi alii instabant.

Deputavit itaque D'allareschaffus tam ac Cels: Frimatem, quam a Reverend nuncrum Afrostel innuende Dais Deputatis, ut secum frime, et cum his, qui notitiam dane possunt, conferant, et denum orem concertatis ascedunt.

Tessio soluta in crastinum.

Die 18. Fanuarii.

Sessio Decima quarta.

Sostquam Mareschallus cretimis Equestris plurimos deesse ani mad vertit discursum suum in hune sensum expressit : Nefsie num fugusce dici tempestive quidem incheatem fuisse destina tam magnac in Sublicum utilitati, sed quia pluvimi Collegarum partine circa correctionam Tribunatis, partim circa caleu lationen Thesami vacuas in hor conclavi religuement Sessiones, Sefsioni hodiernae indulgendum vensuit dejutanco Ginum Tribunam Noganemismi, ut utrumque (ottogium tam calculationis, quam et correctione momine publico compellacet, ut actus ficos processina sessione perfuere aurent interim sessionem solvit.

Codem die Reputati u Tribunali Rigni der num Regen pro more salutabant, eidem submissionis sua reference homagium.

Die 19. Famuarii Ocssic Ti ectrua Guintu Mareschallur cutinis Equestris ciwa incheationem sessionis requisiret

a I) no Tribuno Nogemensi relettronem.

Quam ipse illeco facieniam esepuestit, qued satisfaciento Previnciae siti impositae actrumque Collegium ael accelerandum opus competiacent, et qued in responsum au referendum accepeut, in cumbere omnes in il sedulo, ut actus suos quanto acques perfeciant, sed simul morani exemis qued res tam magni momenti, quae per functorie peragi nequeal, diami ipsocium curas tonguis protrahat. Post hace D. Tohovicz nuncius Vitele cinsis intulit, fuisse declaratum in praeteritis Variavianibus cometiis favore Palatinatus Vitelescensis, qued ipsi levarmen in contribuendis stipendiis providenda foret per diminutione Tarifae furnalium num vero conquestus est, contrarium lieni, nam loco diminutionis quingenta fumatia superaddita. Instabat, ut modus satisfactionis adinveniatur, utque Conferentia M. D. Litth cum in finem designetur, et in hoc sessimen modernum solvi censuit. Da Japitha notarius lampestris M. D. Litth ed ipsa promovit, ruevando vibi campuni loquenci post conjunctionem cum elenata ratione Tractatus Viennensis, et auctoritatis Belli Ducum.

Notarius et nuncius Lublinensis censuit, in hac sessione procedere ad desideria Palatinatuum porticularia, utque declarata a sia Pachaje satisfactio pre damnis a satellitibus Pregiis causatis, determinetur, instabat. Ved atii e contrario solvi sessionem ad majoran numerum: et sic soluta in crastinum. Ved circa solutionem conclamatum a mutus ut Ministerium M. D. Litth: adferatur Sae Rue Majii pro vacanti, id que jubente lego lui Thesauranius M. D. Litth inobedientem se pracbuit, neque in Comitiis comparanius M. D. Litth inobedientem se pracbuit, neque in Comitiis comparanio, neque calculum insimuadeo:

Jessio Trecima sexta

Jessio Recirra Sexta.

1. Setouche Noterius Vilnensis frimus inter nuncies M. T. Litth cujus attennata peragitur surners stationem D'' Mareschalli Vidi Eque stris detulit Conclavi: Praedictum Mareschallum indispositione sanctaris tactum, non posse functionis suae peragere officiam, sibique publici officii

functiones delatas esse: sed her officiem ar obsequium incipi si mul, et fineri declaravit: Asserens insuper, mondum esse esepedi tum Thesauri calculum, nec projectum Tribunatis, tum, quia multi Collegarum desint, alque ideo sessionem solvit ud diem lunae proximam.

Dies 21. Fannarii Vacet.

A lumen Houdernia Gracoriensis per Relegates sucs submissionem suam Regiae Majestati fransentarit, supplicanoc, ut suncce scholam Regni circa Privilegia et immunitates suas manutenere atque tueri non denignari velit. Warschau, som Blow Tebruar
1720.

Allen neinneflanisslig flore 15.

Hailfolog,

6. id nongastane din combination Int Loud bolfnu Phila mit Inm Senat, min uf in uniuna lagtann callanin, Invision Relation ynumbert, mod nist na folgat i Joudnau bißkrinsti, gan Vinylory unbynfult, und ift das youign Voumnestory mit winten Intrigue Constestationen in nountra Loud, botfom Striba grignbrast, midlig alem din Sefsion son dam Moraf fall ennynu yndame ning nforthum etnylat bigd fruita timitiant mordnu, unga, vistat fin dam Roming montros nigt umb francon Prolongation yaban Afan, malifab, ninign vell nim Contravention window vin Anisjo. Ja. Julyn venstafner en ollani Under verdinn ift nfrynftrom d'un a sirret imagnic fizinsing d'un Gristlistan Gillan zu dan vellyami, - une Loudnb, de ufsfinn 40 neig Infor controvertirat mondan: din maista Ga, magning orban fort vin montaganda Commando dur vriblendiffen Froupen Den dendending in nynn det Commando illne sin vinblandifefon droupen grun mereft, undefn Taefn veneg noef fruit.

Journalist ventilirat und dan Olub, Jeflorg son som Lafrend stom Ani. Bring sof Rnist tought yaban wind. lé Islaines des Jost beig weinfand formeté sin Intofanne, malifan sin fielle mif wantsindnun Unter Inforg ynfagnt mondan, vrninge unfo, vill gu Unformyt, batantan zu fagu, und man, dut dunfaller villa Boldfa ven, mule det Mank zir fintant warbnu, min an det omit ban and 16. 821. 185. 821. 110. 770. ognogend Tip 88. 2. 420. 176., nimb firf dab 308.550. non Littforian mon Jahman Bridar 694. 695. 746. 752. 183. 770. 465. 769. 693 376. 154. 49. 753. 158. gn namfiefnand мініуминонувич 142. 660. 165, 455. 666. Jingnynn Him vin Intofamen out ifa viristanglat i med fynfann manding Gald not flaigs, umb ifunn point qui prosequirmi. Of not now fait lings 484. 715, 780, 286 Julognun mon Littforium Gr. Denhoffsing 770. 465. 318. 735. 123. 116.318. 136. vnu Grunf Dolina inglotudig 158. 703.
ist mediten ifn mub ifn partisans
83. 154. 363. 486. 143, 172. 727. 370. 762.
in vnu Loudbotfnu Frith Bri vnu 170. 371. 196. 600. 666. 381. 14. 208 fermete 30 nafalton, 370. 115. 452. 162. 48. 722. 701. 701. 221. 44. 115. 271. 175. 181. 160. 171. 876. 168. 336

458. 154. 490. 879. 244. 352. 280. 174.

314. 138. 693. 87. 512. 380. 154. folten derding den coup zu tfin,

inne villanforlle, mann var Joff dan Anishtory Inbfork unistand John; modring and pigg fill in in Graff Territing ufna dam bng inn iTepublique nog maja odieux monsform, unbet somme ubnignes tollet, fannn voryngen protestirme, und ound pas de fait von verif your nina confeederation numblem Graff. Flemming dub commando und dan Johnson zu unisom. Ob ist im zman finnibna signisting nigt influirent, Jo Jobn if voof vorbay considerination from A. M. interesse und alla Maija anfondann diefa Porefa zu proußirne und dan Faldtmanfefall Flemming unbot danne under fainam commando Anfandan Rogenifefan Trouppan wal, es biß vensono auf ziamlies guten Tigs gafagt mondan, fo wind möglig meetel zu mensten, mobni if knima Sauce pas zu balongan sorba, mail In Yournal Denhoff vin Torofa About firf ganouman und duding Jagu obligirat mondan.

Julvindnufnit nammlinn Yr. Denhoff mit dam Any Dipfan ambafsædeur Jofont übenlaget und Jaim concurrenz dogn nanforget; undefan fig aug fon

. Huiburgl. Gulfar

Joglaisf willing dozn bazaigat und unynvistat nu bannité vou fis alle nin unfnfulight vuif diafa Tough mm wounded min nog yngenen Orband on Julfton van mandernyton Jumma an filmonst find und zmorngig ducaten Abanfandada, monorif if dia vendan Galffen glaisfoille zugapfoglan, und vors Yald norf dinfor Hough Junel van Grofin non Dohna som Muto faldly zingafüfunt, inonon if dan Olin Jeslong villa Uniganblisk yans drasing bin Fil kom nigt forgan soin vin man, fgrifunnen union zurifenn en. A. M. und dam Cawe die Ynun't fan bong In Republique encouragiret mu manfisfantan mist frusta dan Obav, faldlift. non Litthemen mid staffan Ofamorslin malesa in dan sintigan Bushn faft intriguiret, ifunt voille gan devotion gagan f. tr. M. Unbag proponistan fin ming fin molh unbet vam Jacifa Sapieha fur. 5.M ifna pretensiones auf sin Hanburgf. Utilfra c'ediran, monuneft for. E. M. din Abnigan interessenten vang om sij ziefnu und folefar yngfult nim ynogen acquisition in Lisssonian stim, vins nich considerable familien in ifung

Var lugtilefn Ynfrudta igt ungakommun.

Ist Todlachi fifnu Lundbotfon Elayn.

devotion anserline kometan, apalish if eld referendum ung momme. Mittenself ift int fuglifie yn punts fins omynkommen, und forbæ if sful folganian Tong bri John ynfgroefan, not zun Zait work zu krinen or, Santligen Conferenz mit ifm ynlow, ogan kommen, ofnynereftat if fanta Golognefait dazu gafnifat. Logkommend folget vin Suite non som Dierio on Anish bouges, und unnvan vil dam jungstfin sing ynfifikelner, vin Umbølvinde i'nn pou onne Louistoffen viit Sodlaching Karwowski gufissom Lufssonwing mit unfrans fil france Hin. le fod ziour varfaller zie mir kom, unn mollon, no ist whom not night galafasan, med and fougt writare migt trøfalt an mig yrbrugt montan, injurifefor fort mix tox Großfallfrum non Littforian Johnung enversom lagton, dan instigatorem gu , arkundigen, und magl å propos bu, kount zu morfan.

In Un. Dohna malfar tig non fainna commission fasa mose acquitiret, dankat km. Sige Magh allar, untartset. non den mir basossun ReRecommendation faint Augustyn
fait.

lin ynwiften Lund bosfa Guryna
baznight fist faft niffnuig non bin
Fromige. Mist. Interesse, und recommun
direct fain banda in Vano Buings
Vinnstan Stafanda Possan zu Vano da
man velangungstan Nonfonga und
Lafondaning.

Fist was under in tiafstan funial
night.

tunnignsonsventstan

J. M. Kojudombky. Alla

.

•

•

Orbinif. Posadowsky viib Montford And 3. Febr. 1720 unfluttatum Relations.

Lotte it wongnist name din Combination dan Lucie Dotte Dinber and dans Senal, min ist in continue that dans with and presentent, not wife and property dinastory with and folgat, fourthand bight himself igner Vinustory with fulfigure Contestationen in a accordant found Lotten dans din Session mon dans Manuford and more dans Manuford and months and find fruit in the singular forthe in dans did for the first iret months, incerprented in dans did faith limitivel months, incerprented in dans and her first in dans and find find action of the first in dans and her first in dans and her first find action of the first in dans and her first in dans and her first find action of the first of the first in the contravertion of the first of the first

Michou windnunce igt nfregenflaver dan Detitel ima ,

agner deign ferreg dan Anidlisher (filtfam) zu dan

antly minimican deredab danfishmandare fafa Controportions

swowdare, dia unista danny circy whom fort dia mon ,

fraganda Manufamicany inagene dab (ommondo ilbar

dia Chiblowedt drougham cymicarift, wantefa dough oring

most famila fordantist ventiliret, will dan (histosphory

mon dam dam dared vona Praidonicy dab Maisblory ab

ynlour

ognonie imind, fo fifninint dan Joss brandfille neward fill on for south of the find near dance of the gray futzat involvent, while months of sei Muser for zing futzat involvent, wind somewhat danfuller welle While were find of from dub Mark zie fintantaniban, win an dann weig board dance ding the grand on film for and grandfance ding the grandfance dance of the grandfance fing and mark grandfance fing and mark free fing my market mon friend Charles grandfance fing my market mon film of a find for free fing my market find for the court of the first form for the form of the court of the first form for the form of the court of the form for the form of the court of the first form from grandfance of the form of the court of the first form from grandfance of the form of the court of the first form from grandfance of the court of the first form from grandfance of the court of the co

Androse friend suit Inn Mutary and Iffer
nove Littforcian, Graph Denhoff, direct dan Graph

Liohna influencia antendence, is unorth if a form of an Graph

if an frantisans in Inn Loud Lotforce Dicho Con interprete to a negoritary with 250 Ducater secundary

fermete to a negoritary init 250 Ducater secundary

la foffe dadinal dans Company of fore and orlangable,

con and law foff dass Maristotory Informed and orlangable,

con and for fife freed dans Chariff or colores undow

one bay das Republique not unfor ordered undow

where and dans harme abaigne Soloff. Docopague pro

testiron, and dans fras de fait oday ving your

nice Confederation and de fait oday ving your

nice Consenando vind dans fordance uniform. Ob if were

grown finalisan aignusting wings instruirat, to falso in

. dorf dubny consideriret, min l. R. M. interesse mis ulla Maifa nufondaun, dinfa Ourifa zie poutsiren, und Inn at alt en or 4 fe feelt Determiner unbot In eine und auf friennen Commando Hafnudan Rafluififan Troupen, walifa biß unfnuo vint ginnelist gisten Sins gutuget monden, jo wind møglif inutil zu morfom, mobony if knimm faut pas zu benfongnu forben, munit den Ofwerff Denhoff vin Torfor sibnanommen, und vordingt fafer obligiret mondon. Vannensfrage i ef vin Torefor mit Zufnindnesfait innunliken (Mruff Denhoffs, mit omm Ring Sifefor Minbafradeur Sofort übnuluget, ind Inium Concurrenz vorzu manlauget, sonligne fig omig for glaif willig dozu tonznigat; und ofnynvistat av lannits nor fist villain nin unfastilistat wind dinta forsta mannadal ; seria usest egnytage (Mband vin Julften dan mandomytan Summa on 125 Ducaten illen 4 friednit, in o 4 aust ist din verednin Intiffer igt nieffortte Brightsforther, sind doch Guld worf ding Marte direct dur (Anneffen non - 1) ofina dem Mustere i Intellete. zuven fefiskent, moron if in Unibpflore vella Unganblisk gamanlig bin. Tif komm niest Jagan, noir sin somsflifstande union zwi, Ishu &. B. M. and dan Gar via Gancistan bay dan Republique encouragient, and manfiefantan mist facila van Groß Inld' son Littfann med dagsen Gennessin som ifung sölligna devotion für f. St. III. (Mubai proponirten fin min;

fin mollna unbet dans Gaufa Sap f. St. M. ifan pretensiones vuis din Muibung? Gulfun cediren; monunesse f. b. de. die übnige Interessent nu vins om sief ziefnu; ind solfer; · ynfall

yndalt nim großen aquisition in Lillfaunn Hun ving winder confiderable familien in ifene devotion nafaltan köntan, malefab if ad referendum auga nomman!

Missings id dar freglisse Answeden finn ungså kommun, mid sæler til ign folganden Tog lang Soffen galgrofan, noef zim Zait ubar zu knimt ordantlister (unferenz mit ifm ynlomynn kommen, ofnynoustant

ist fnestn Yndrøgnist døgni gnfust.
Drykommund folget vin Suite now dem Diaril dab Anishbougab med mandan mil dam jungstein ningnfilikten vin Montflounde den som dem Loud bolf vist fodlassina Kursvorvsky ynfissku Enfesonadn

mit mufummen fint francostfine. fo fat znour invfalba gu niv kommun mollan, no ift orband morf minst ynfesnskum, med minst sough emnistny mistb dubsorlo en mist ynbuvest mondner. Luzamifefres fort mik dru (Juogofuldsfunk) nom Listforim Goffming morfon ladbon, den instig gå 44 Rudigen und most å propos bekendt zu mensen. Und Graff Sohna, walefar fief von frium Commission Infr woll acquittiret, donneknt f. R. M. nor din mir bufoston recommendation Iniuna Muyulayansnit. din ynneifens Lund Potfn Turyna nogniget fief

Infr iffrig non f. S. M. interesse and recommendire Inice lengde in Inno Freingbolineeften fin Incede Tofun 30 Vn vo fra senant er llodyther Nortonigh med Enfort na wing.

## Copie

de la lettre du Roy au Roy de Trufse, en date de Varfowie le 16 ª Tevrier 1720.

me dispenser de mander à V. M. qu'ayant été avertis depuis quelque terns, que le Baron Tofadoreski, Ministre de l'ell.; etvit en liaison sort étroité avec quesques mecontents de mon Royaume, et qu'il entroit avec eux en toutes fortes d'intrigues pernicientes et contraires au repos de mes États, j'ay été long tems, fans y vouloir ajouter foy. F'ay cependant em devoir m'en colaireir, et j'ay fait ouvrir, jour cet effet, quelques lettres du dit Ministre. Et comme j'ay trouvé moyen de les jaire dechiffrer, j'ay été fort surpris d'y trouver la confirmation des avis qu'on m'avoit donner. D'espere que V. M. ap. prouvera mon procedé d'autant plus qu'êlle m'en a, Esse meme, montré l'escemple l'année passée, et que je m'y suis pris avec tant de menagement, que jusques icy je n' en ay pus fait le moindre bruit; ni la moindre part à personne,

qu'à quelques uns de mes Ministres Vilonois,

de la discrètion des quels je suis assuré.

N. M. trouvera cy joint une copie vidimée d'une relation dont j'ay befoin de garder l'original, a cause de son importance, et le dechisser ment que j'en au sait saire. Que l'. M. ait sa bonté de se saire donner Elle même le chisser du B. de l'os adonos ki, et d'en saire de chisser la relation en su presenve, et, s'il suy plait, en cette du General Major Munnich, (clonel dans les Gardes Polonoises, qui est le porteur de cette lettre, et à qui je sa sprie d'ajouter soy en sout ce yu'il aura l'honneur de luy dire de ma hart.

la même relation, que le procedé du Paron do factorfhi, et d'autant plus punifoable, qu'il auoue luy même d'avoir agit fans ordre de V. M. et qu'elce voudra bien le rappeller in cefsamment de ma cour, pour luy demander compte de sa conduite, qui est effectivement telle, que malgré notre bonne intention reciproque, il nous rebrouilleroit infailliblement, fi on le laifsoit continuer, et que je ne saurois absolument plus le fouffrir à ma cour, ni luy garantir à l'avenir la fureté, dont d'autres ellinistres y jouissent.

F'espere que V. M. regardera la moderation

que je montre en cette occasion, comme une nouvelle marque de l'amitré sincère, avec Laquelle je fuis

Monsieur mon frère Notre bon frère H. Ro.



au Roy de Trusse ecrite de la main propre du Roy.

d. 16° fevrier 1720.

Monsieur mon Frere, Fe ne juis pas me dispenser de mander à N. M., qu' ayant été averlis depuis quelque tems, que le Baron Josadowsky; Ministre de N. M., etoit en liaison fort etroite avec quelques mecontents de mon Royaume, et qu'il entroit avec eux en toutes sortes d'intrigues pernicieuses et contraires au repos de mes Ctats, j'ay eté long temps, sans y vouloir ajouter soy. D'ay cependant orû devoir m'en eclairsir, et j'ay fait ouvrir, pour cetieffet, quelques lettres du dit Ministre. Ct comme j'ay trouve moyen de les faire dechiffrer, j'ay elé sort surpris d'y trouver la confirmation des auis qu'on m'auoit donner. F'espere que V. M. approuvera mon procedé el d'antant plus qu'Elle mien a, Elle même, montré l'exemple l'anné passée, et que je m'y suis pris avec tant de menagement, que jusques icy je n' en ay pas fait

Van 17. mit legne to. M. nignunu.
Vonienne, Signet lonfingett- und togs. Golf.
v. Jr. Yr. Manteuffel zugnetteltet morden.

le moindre bruit, ni la moindre part à personne, qu'à quelques un de mes Ministres Tolonois, de la discretion desquels je suis assure N. M. trouvera cy joint une copie vidimée d'une relation, dont j'ay besoin de garder l'or ginal, à cause de son importan et le dechissrement que j'en ay fait faire. Que V.M. ait la Conte' de se faire donner (see) même le chiffre du Baron Josadows et d'en faire dechiffrer la relation en Sa jviesence, et, s'il Luy pla en celle de General-Major Munn Colonel dans les Gardes Tolonais qui est le porteur de cette lettre et à qui je la prie d'ajouter Loy en lout ce qu'il aura l'hon de luy dire de ma part. Fespe que V. M. sera consaincile par la même relation, que le procede du Baron Posadowski est d'autan plus punissable, qu'il avout lui même d'avoir agi sans ordre de N. M. et qu'êlle voudra bien le rappeller incessamment de ma Cour, pour Luig demander compte

effectivement telle, que malgre nôtre bonne intention reciproque il nous retrouillerait infaillible - ment, si on le laissoit continuer, et que je ne saurois absolument plus le souffrir à ma (our, ni luij garantir à l'avenir la sureté, dont d'autres ellinistres y jouissent. It espère que N. M. regardera la moderation, que je montre en cette occafsion, comme une nouvelle marque de l'amitie sincère avec la quelle je suis

le 16. serrier 1720.

Monsieur mon Frère

vôtre bon frère.



Sire

J. M. le Roy de Pol. mon Maitre m'ayant envoyé icy avec une lettre de sa propre main pour V. M. et m'ayant ordonné de ne la remettre, ni de m'addresser à personne qu'à V. M. même, je prends la liberte n'ayant absolu-?, ment aucune connoissance icy, de la fupplier de m'accorder un moment d'audience secrette, et je suis avec un profond respect

Sire de V. M.

le tres foumis et General Major et Colonel ause Gardes polonoifes.



Pire

Ca Majesté le Troy de Pologne
mon maitre, m'ayant envoyé icy avec
une lettre de Sa propre main pour V. M.,
et m'ayant ordonné de ne la remettre, ni
de m'adresser à personne qu'à V. M. même,
je prends la liberté, n'ayant abfolument aucune connoifs ance icy, de la fupplier de
m'accorder un moment d'audience fecrete,
et je fuis avec un profond respect.

Tire de Vôtre Majefte'

Le tres soumis et trescheissant Serviteur

Munnich! General Major et Colonel aux Gardes Polonoifes?

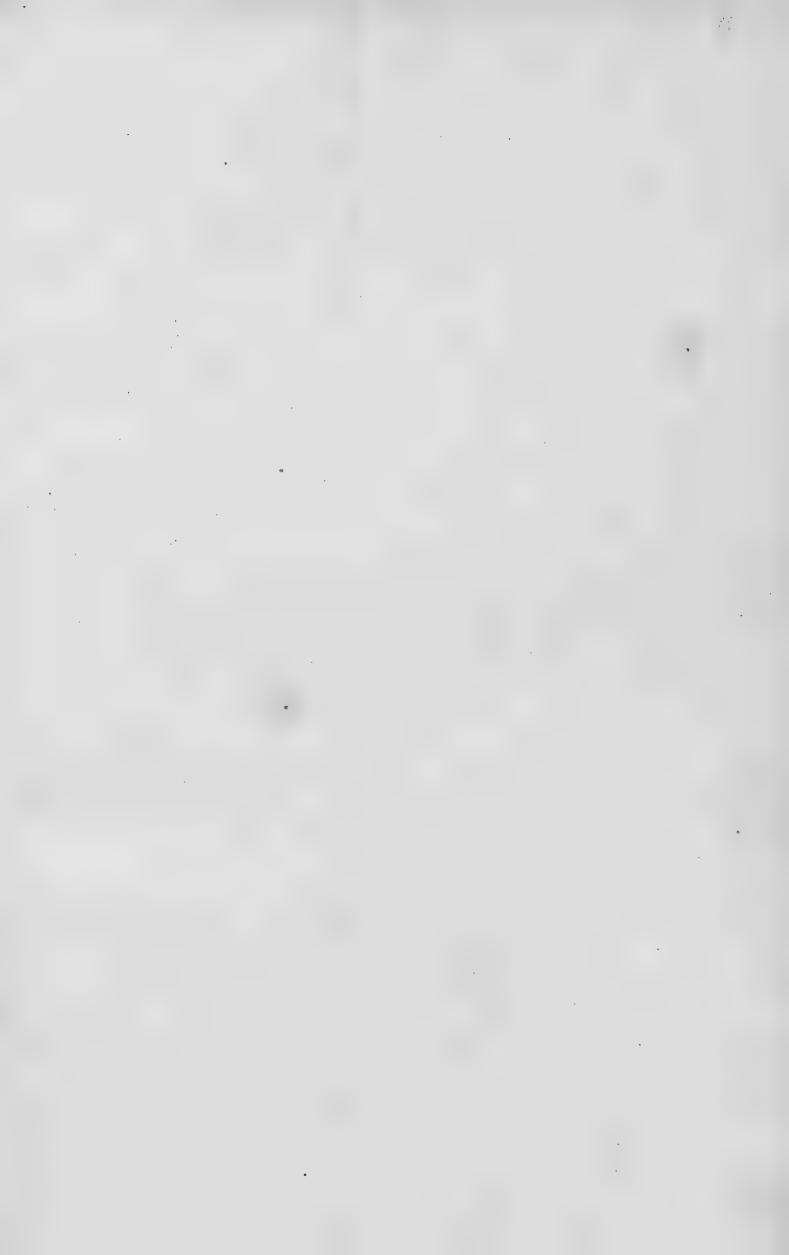

Memoire

pour servir d'Instruction au General
Major Munnich.

Le General Major Munnich se rendra incefsement à Berlin fans dire à qui que ce foit qu'il y ra, et lorsqu'il y sera arriré, il s'informera, si da Majeste le Roy de Prusse est en ville. Di s'a Majeste s'y trouve, il saddressera à quelqu'un des Mides de Camp, ou d'autres Officiers favoris de sa Majeste : p. e. au General Major Gersclorff, au Colonel Marwitz, au Colonel Trôcher pp :/ pour se faire introduire au fires d'Elle, raprès Luy avoir fait dire, qu'il avoit ordre de remettre un paquet de lettre à s'a chajeste en mains propres. Mais si s'a chajeste est à Pordam, ou à quelque autre endroit à fa campagne, le General Major Munnich Luy eriva un billet en conformité du projet cy joint.

2.

En cas que le Roy de Trusse luy accorde l'audience, il luy rendra la cy jointe lettre, et il l'aucompagnera du compliment suivant:

que

que le Roy s'étant toujours senti une inclination personelle pour 11 de Majesté Trussienne a eté bien ais n d'apprendre par le Cointe de Macket " barth, qu' Elle était enfin revenue " des fausses impressions, que des gen ". mal intentionnez auvient tache de " luy inspirer; que le Roy connois " sant la penetration et le bon com « de La dite Majeste', n'auott jama " doute quelle Luy rendroit enfin " justice et a ses bonnes intentions n de vivre toujours en bonne intell " gence avec Elle; n que le Roy etoit entierement " persuade de la fincerité des afsu n nances; que sa Majesté Trussiem " Luy avoit fait donner par le dit Com " mais qu'il stoit en même tems faite n de l'avertir, qu'Elle avoit des gens de " fon fervice, qui s'appliquoient plus à " rompre cette bonne intelligence qu'à la n cultiver; que La Majesté Prussienne en " trouveroit un éscremple doins la " priece jointe à la lettre fusdite; / : de laquelle piece et de la lettre même le General Major

"Major a Munnich trouvera cy joint la copie : " Que le Roy auroit pui de bon n droit en ternoigner sur le champ un n refsentiment eclattant om Baron Sofa-11 dowski, d'autent plus qu'ille amoue " luy même dans fa relation en questi-" on, qu'il a agi fans ordre, qu'il au-11 roit pareillement pui faire arrêter le " Comte Dohna, qui etant venu icy " fans commission et sans creditio, au "amoit ose' se meler ivy de toutes fortes " d'intrigues, qui ne tendoient pas à " moins, qu'a mettre la elesurion entre 1 le Roy et les États de la Rejublique " et à faire soulever rectains esports me-11 contents, contre Sa Majesté et contre les constistutions du Royaume; n Meis que da Majesté ayant voulu " donner une nouvelle marque de Sa " moderation et de Son amitie pour le " Proy de Prusse, et éteint persuade ". d'ailleurs, que da Majeste Prussienne " refsentiroit Elle même ces attentats; " auoit mieuse aime les dissimuler " par rapport à ses deux brouillons, " et se contenter d'en informer con-11 Sidement Sa estajeste Trufsienne,

Le General Major Munnich infiftera d'ailleur fur a que s'a ellevjeste Frussienne rappelle inressamment le Baron Tofadowski, et qu'êtle sasse dechisser sa re-lation de la manière que le Roy le souhaite.

I le Roy de Prusse le questionne sur les circon stances de ce sait, le General estajor Aunnich s'excusera d'y repondre, en disant qu'il n'en est pas informé et qu'il n'a jamais en part aux affaires.

Si esa Majeste Trussienne suy dit de parter à est estimistres, il s'en escrusera pareillement, en disant qu'il m'a pas d'autre ordre, que de s'addresser au Proy de Trusse même, et de rapporter sa reponse qu'il suy donne Et en esset se General Major Munnich ne partera à per sonne du sujet de Sa commission qu'au Proy de Trus auquel il pourra envore dire que se Proy l'a depeché immediatement, qu'il ne sait pas, si ses Ministres Allemands. sont informés de Sa nuission, et qu'il don même qu'aucun esconois soit du secret, qu'au moin aucun d'eux ne suy en a parté.

en cas que ce Trince fasse dissiculté de lui donner audience, et qu'il luy sasse dire de remettre la lettre

du Froy a un autre, le General Major Munnich s'en orcufsera, furcequ'il a ordre de la rendre sen mains propres, et qu'il attendra la commodité de Sa

Majesté Prussienne.

Cependant, si contre toute attente le Roy de Pruse ne le fait peus venir au bout de quelques jours, ou qu'il ne luy sire au moins auxun terme pour l'entendre, le General Major Munnich peut alors luy ecure en peu de mois, que n'eyant pui avoir l'honneur de voir la chajeste, il La prie seulement d'excuser, qu'il ne savroit s'aurêter plus long terns, puisqu'il a ordre d'être de retour le 3º ou 4º Mars, et de remporter la lettre dont il est charge au cas qu'il ne pût avoir l'occasion, de la remettre entre les mains de esa Majeste. Et il tachera effectivement de revenir au plus tard veus ce tems là, qu'on luy donne une audience ou non, et au cas qu'on la luy resuse, il rapportera la lettre en question.

Ju reste it peut, /: mais fans affectation! /
faire un portrait avantageus des trouppes Polonoifes,
et dire que dans peu de tems leur nombre fera doublé.
À quoi il peut ajenter, que les Generaux auront
beau faire, que le Roy ni la Republique ne confentiront
jamais à remettre les Generaux dans teux ancienne autouté.
Cerit à l'arfonrie le 16 me de Feorier 1720.

Auguste Roy!

Memoire

pour servir d'Instruction

au General Major

Mumnich.

.d. 16. Sevrier 1720.

Signet befingalt und velo dem Franc Gen. Major Mumnich Zugnettellet monden:

Le General Major Munnich se rendra incefsamment à Berlin, Sans dire à qui que ce soit, qu'il y va, et lorsqu'il y fera ourrive, il s'informera, si S.M. le Roy de Trufse eft en ville. Si S.M. s'y trouve, il s'addreffera à quelcun des Hides de Camp ou d'autres officiers favoris de S.M. 1: p. e. au General Major Gersdorff, au Colonel Marwiz, au Colonel Kröcher pp. :/ pour se faire introduire auguies d'Elle apriès luy auvir fait dire, qu'il auvit ordre de remettre un parquet de lettres à S. M. en mains propries. Mais si d. M. est à Tozdam ou à guelga autre endroit de la Campagne, le General Major Munnich luy ecrina un billet en conformité du sprojet cy joint.

" Que le Roy s' etant toujou " Senti une inclination perso. " nelle pour S. M. Fr. a eté " bien aise d'apprendre par " C. de Wackerbarth, gu' ('lle " etoit enfin revenue des fauss n impressions, que des gens mo n intentionnez ausient taché de "luy inspirer; que le Roy, " connoissant la penetration et n le bon coeur de Sa dite Ma " jeste, n'auoit jamais doute n qu'esse luy rendroit ensin " justice, et à ses bonnes in " tentions de vivre toujours n en bonne intelligence avec Chi " que le Roy étoit entiexement " persuadé de la sincécrité " des assurances que S.M. Jen , enne luy avait fait donner n par le dit Conte; mais qu'il n étoit en même tems faché ele l'aver

" l'avertir, qu' Elle auxit des " gens dans son service, qui " s'appliquoient plus, à rompre " cette bonne intelligence qu'à la " cultiver.

n Que S. M. Tr. en tronveroit

n un occemple tout intent dans

n la piece jointe à la lettre susdite.

]: de laquelle piece, et de la lettre
même le General Major Munnich
tronvera cy joint les copies:

" que le Roy auroit ju de bon " droit en temoigne fui le champ " un reffentiment eclattant au 11 B. Tosadowsky, d'entant " plus qu'il assone luy même n dans Sa relation en question, " qu'il a agi fans ordre, q'uil " auroit pareillement pui faire n arrêler le C. Dohna, qui etant n venu icy fans commission et 1 Jans creditiv, auoit ose se " meler icy de toutes fortes d'inntrigues, qui ne tendoient pas " à moins qu'à mettre la desun nion entre le Roy et les Ctats " de la Republique, et à faire

former contains esperits meconforms contre G. M. et contre les

n confritutions du Royaume!

n Mais que S. M. ayant voulu

n donner une nouvelle marque

n de Sa moderation et de Son

n amitée pour le Roy de Prusse,

n et etant persuadée d'aisseurs,

n que S. M. Trussienne reffen
n tiroit Elle même ces attentals,

n anoit mieux aimé les diffi
n muler par rapport à ces deux

n brouillons, et se contenter d'il

n informer confidemment Sa. Maj

n Trussienne.

Le Gen: Major Minnich insiftena d'ailleurs fui ce que S.M. Pr: nappelle incefsamment le B. Tofadowsky, et qu'elle susse de chiffrer Sa relection de la manient que le Roy le souhaitte.

Si le Roy de Pausse le questionne sur les circonfrances de ce sait; le General Major Munnich s'exs'excusera d'y repondre, en disant qu'il n'en est pas insormé, et qu'il n'a jamais en part aux associres.

Si S. M. Gr. luy dit de parler à Ses Ministres, il s'en excusera pareillement, en disant qu'il n'a pas d'autre ordre, que de s'addreffer au Roy de Grusse même, et de rapporter la reponse qu'il luy donneroit. Et en effet le Gen: Major Munnich ne parlera a personne de sa Commission, qu'au Roy de Prusse, auquel il poura encore dire, que le Roy l'a depeche immed atement, qu'il ne Sait pas, si les Ministres Allemands sont insormer de sa mis-Sion, qu'il doute même qu'auoun des Polonois foit du fecret, qu'au moins aucun d'eux ne luy en a parle.

En cas que ce Prince fasse dissiculté de luy donner audience, et qu'il luy fasse dire de remettre la lettre du Toy à un autre le Gen: Major Munnich s'en excufera sur ce qu'il a ordre de la rendre en mains propres, et qu'il attendra la Commodité de

S. M. Trussienne!

Cependent si contre toute attente le Roy de Trufse ne le fait pas venir au bout de quelques jours, ou qu'il ne luy fixe au moins aucun terme pour l'entendre, le Gen: Mais Munnich peut alors luy ecrire en peu de moto que n'ayant pui avoir l'honneur de voir S. M. il la prie Sensement d'excuser qu'il ne saund s'arreter plus long-tems, puis qu'il a ordre d'être de retour le 3º ou 4º Mars et de remporter la lettre dont il est chargé, au cas qu'il no put avoir occasion de la remettre entre les mains de S.M. Étil terchera effectivement de revenir au plus tard vers ce teins là, qu'on luy donne audience ou non, et au cas qu'on luy la refuse il rapportera la lettre en question.

An reste il pent, /: mais fans
affectation : faire un portrait
avantagense des trouppres Polonoifes, et dire que dans pen de
tems leur nombre fera doublé.
It quoi il peut ajouter, que les
Generaux auront beau faire, que
le Proy ni la Republique ne confentiront jamais à remettre les Generaux
dans leur ancienne autorité.
Écrit à Varfanie le 16° fevrier 1720.

Lympins.y.

d. 26. Jevr. 1720.

Monsieur Mon Frère.

lettre Vo: Ma: ma ecrite le 16. du mois it je saffeure que je suis tres sache du des Flesir que mon Ministre Possadoffsky luy a cause. esi Vo: Ma: avet trouve lon d'e mavertir el'abort ele intriges dans les quelles Esse croyoit que ce Ministre ce trouvet avec quelques Mensieure de son Rogome Le n'ores pas manquel d'y mettre ordre d'abort et on awet pu alons s'épargande part et eatre toutes les entres fuittes jachesser, que l'affere a cu lo: ella: en sera d'autout plus persuade parcequ' Elle a remarque Elle même que Toffadoffski avoue dans sa lettre qu'il ma en null ordre de moi pour fere les dematiche dont Vo: Ma: se plaint cepandent je sois nulle dissiculté de le Frapellez incessament apres de mais ne roussant en aucune menière d'etre se un Ministre a la Cour de Voi Ma: qui luy donne se moindre chaqrin quant il coral icy je ferer examiner son afferent je feres voir dans cette occasion et dans touttes auttre que je honhe toujours veri constitublement la bonne harmonieuntre nos messons ettal. toujours dans ces sentiments

Monfieur

Berlin , le 26. Tepr:

mon Trere

vottre bong Trere

T. Guilanne R.

Mu dab Ronigb in Parnighme Magt:

Monton en fin. Monjt. Vano Initstan minnigna grit-leng Unsmann Joslagne bastallin Ministrum, en Baron Tofadowski, nou finn orbjunisting, din Molfiunuft zu Jagu anoughot; To loude an Win Muß folifab yar garun gafallen mud dimittir nu Inseptense finnesit ofun Citadhours, wish 3 in riffried , no man; In buy fin. Mit. Vnafalba, nou . Ins veriffrigtigne et unindfrafft, 19 in All in den. Mt. zutnorgnu, med non inn Enginnen, din Mir zu framment II utampfort " und not unham Dufafligning one zinifefan Ump now, mæltanden gutten Harunfumb, br. Storndig frigen, nin mundlisfab Zarig" und ubgula yan nuarnomyalu. Alin in it down in in for fish fine, Mt. fine, Diref Din Januar bad Instign Warfig. nacing ynban, dois Wix Intofulban gå fr. Antinef. Sinnft " Ofnfalligkriben jndnugnit inillig med nøbesslig man, Einibum. Marfilau, den J. Marty 1720.

It. d. r. Marty 1720.

All in Martio 1725 Josefangrekert must expedient in zu retrodation ombafoflan mortan.

The Flemming.

A. R.



ou Hoy de Trufse.

d. 5º Mars 1720.

Monsieur mon Frere.

Mon General Major, le Sieur de Munnich, m'ayant remis la refronse, que N. M. a faite à ma lettre du 16 ° d. p. et rapporté tout ce qu'elle luy a fait l'honneur de luy dire touchant la conduite du Baron Pofadoughi et du Comte de Dohna, je ne seurous me dispenser de la remencier de la resolution, qu'Elle a bien voulu

prendre de les rappeller d'icy.

(ette refolution etoit d'autant plus falutaire et pour mes intérêts et pour ceux de V. M., qu'elle a beaucoup contribué a faire voir, tont d'euse avec laqueline le Bar. Tofad. j'etoit intriqué, qu'a tous les autres Polonois, que V.M. est bien eloignée de souhaitter de voir renaitre des troubles en mon Royaume, et la desunion entre les Etats de la Republique, comme la conduite de Popad. leur avoit donné lieu de le Soupconner. F'ay fait remettre par le Grand Chanvelier de mon Royaume aux deux personnes susdites les ordres que V. M. leur envoyoit, et je leur ay fait infinuer qu'ils feroient bien

de partir au platôt, et que pour leur donner une nouvelle marque, ele ma moderation et des egards que j'ay pour V. M., je consentois qu'ils partifsent Sous d'autres prétentes, mon intention n'était pas, de faires eclatter le sujet de leur rappel. J'apprends cependant, que le B. Pojadoujki n'a pas pigé à Juopos de proféter de cet auis, mais qu'il a fait part à la plus part des Ministres etrangers, qui se trouvent à ma cour de tout ce qui je luij avois fait intimer, et qu'il a même com munique à quelques uns d'entre eux la lettre que j'ai ecrite à l'M To fuis d'ailleurs bien aife d'a voir appris par mon dit General Ma jor, que V. M. ait approuvée la mo deration de la conduite que j'ay tent à cette occasion, et qu' Elle s'est offert de m'envoyer, à la place de Tofa dowski, tel autre Ministre que je voudrois choisir moij même! Y. M. peut s'asseurer, qu'en tou ce qui peut arriver entre Elle et mos

les mouvements de l'arrité fincere, qu'en tout les mouvements de l'arrité fincere, que je me sens pour Elle, prevandront tout eutres, et que tel nouveau Ministre, qu'il lui plais

à l'arfowie le 8º de Mars

m'envoyer, me sera toujours fort agreable, etant toujours-parfattement Monsieur mon frere'
de V. M.
le bon frere!

## Ordre circulaire) aux Ministres êtrangers scavoir:

Leijvriger
le (. de Villio
Gensdorff
Eberstein
Steinheil
la Sarras
Wilhelmi
Frensdorf

Lehmann).

La cour de pol: aiant été avertie, que le Bar. Posad. Ministre de N. M. le Trois de Tr. tramoit plusieurs briques dangereuser parmis les nonces de la derniere diete, et aiant trouvé ne ressaire, asin de préclaireit de la verité de ces avis, de faire observes les demarants et les correspondences du dit ministre, Elle a ensin attrapes une relation, qu'il Said ait au Roy S. M. Et comme cette relation confirmoit les avis en question, et que l'auteur y arouvit même qu'il agiffoit fans ordres, le Roi eut été en droit, de luy en Temvigner d'abord fou reffertiment: Mais I. M. aiant voulu donner au Roi de Pr. une nouvelle preuve de se moderation, et des egards, qu'elle a pour luy, Elle s'est contentée d'envoier le gen. chaj. Municipa Berl, et d'écrire la cy jointe lettre a S. M. Ir. qui la. defluéa d'abord desarone et rappel le son ministre.

Après le resour de Mr. Munifich, Mr. le gr. chancelier de la confronne,

aiant fait appeller le Bar. Toface luy a remis son rappel, dont le Gen. Maj. M. avoit été charge, et luy a det de la part du Roy, gul feroit bien de partir incessament, quoique S. M. voulut bien luy" laifser la liberté de partir sons quelqu' y autre pretexte, afin d'en Maracher d'autant mieux la veritable roison. C'est la dessus que le Ben. Tofad. est effectivement portis: Mais il 11'a pas trouvé a propos de chercher un autre pretexte pour son deport, en aiant conté naturellement le fujet a jures ques tous les autres ministres etrangeres, qui se trouvent icy, et aiant même com muniqu'à quelques uns, d'entre eux la lettre surmentionée du Rois, et la reponse que S. M. Fr. y a fatte. Or comme par la toute cette affaire, que le Roy d'ailleurs ent eté bien aise de tenir secrete, ne fauroit marquer d'estatter dans le monde, S. M. a ordonné d'en mande ce que dessus à les nuinistres aux cours charge, afin qu'ils soient informez, de qu'elle manière le tout s'est passe', et en état de despa buser ceux, qui prouvroient en vouloir

Saire un autre rapport. Guoiqu'Elle leur dessende en même tems d'en parler les premiers, mais de reserver cette information pour les occasions, ou d'autres commencerons de les en entretenir.

Grit à Varsovie le 9° Mars 1720.

Hirchmann!

No 987. Gombing, den 23. Mart. 1720.

Sire

Jim. Frønigt. Meg. Olden,
gnenvigter Rescript omb Ino
gnenvinten Cabinet de dato Mar,
Islow nom 9. Martii, brinsfinde
vin Affaire Int Roundsiffen Ministri, Barons Tofadowski, fabr
in Anfilm Respect refolken, må
unner mit med nomengalu, falbigam
in aller Undartfolnigheit nongan.
Remain,

Sur dar fantigen Conference

bag infarm Thee-Collegio mighter

sin Jf. Residenten mifts andares,

orth south ar folkning mare rappel
list moren, befruigen mig and

inn sin Maforda, maleta abar night

antiachen molle, mail naft zu

manufum sandonya, mort school

in franklift Resident, san

fil nimmelle nog in in Conference

ningalinian, sunon songaben molten.

In the lionige. Voluitela yafrim,

in Rorf, Jahr von Allefeld auf

Ahlefeld nou Seftermülle lingt

Die Rantzowifefen Mutertformen klorgen bei dem allen Groefen. Seftermilhe, so veist den Braud schweigt. Congress mayon dominament kommen sollen, lings so ynselfabris nos nimm Ywog laban mind.

Now Transgar Of word Withelm Hold now Rantzow fort now orlan Cangala faints of the stand lasten, very haring haring what work and follow, fainen of the for Louise now frium Janua zu arkum for hist wint four find holding walfer bay ifm orland zie Jamburg ninfinden, and informantait dan frim Laward Rolf, Faillinsky, klagan vind word of fair durinkey, klagan vind orly and for faire word or for for suitable.

Tetrus Ambrosius Lehmann

No 458. Mainz, van 26. charty 1720.

O'Sine!

Snoffming om Sv. Off. Gnows.

In Marjord on or rappels, on o Pravido.

Ministri mon Mornfeson.

fine Soonigh Maje willnegelon Cabillest fignation de Frate Manjefan vne 9. Marty ferbn in ælliminter, Sønigden Respect most nogelan, ind da Gff. Groud gustron din Had, rift non dan ofnansundmondligan arrestirung ent. Romigh Morj un van Lendinform Joff bulindligen Jecretary in glaifam dorft dan bog fir. Koningl. Majl. Joss ymoasum Brais, Bifela Ministre non frimm Janua greverskbavistan monda, uabet mintan ofubrysundata Circumstantien dings, falls Abankomm, å projes ga, finde, fire Romige Wegil. willar, godina intention gamvide, vin montan Unjour Jolifan rappels Ffro gu no, öffmn.

C. F. Br. von Eberstein!

de 6 = Avril 1720.

Monsieur Mon Trère. Fuy recu la lettre, que Votre Majeste m'a errit le se de Mars dernier touchant l'affaire du B. de Posadoffsky, lequel est arrivé icy presque en mesme temps avec le Comte de Dohna!

Comme F'ay promis à Votre Majeste, que Je servis rendre raison à l'un et à l'autre du procedé, qu' Ils ont tenue à Varsonie,

Ils m'ont protesté touts deux , qu'ils n'y avoient fait aucun pas contre les Interêts de Vostre Majesté, comme ils n'avoient eu aussy nul ordre de Moy pour cela, et qu'il ne s'estoit passé en esset aucune des demarches, dont il est parle dans la Relation, que Posadoffsky M'a fait le 3. de Ferrier, et que Vostre Majeste a fait intercepter, Mais que l'unique veue dans laquelle Josadossky avoit écrit la dite Relation en ces tennes estoit, que comme par plusieurs raisons il avoit en lieu de soupronner, que l'on saisoit ouvrir ser lettres d'epuis quelque temps, sans parler de ce qu'on avoit pu pentestre entreprendre, à légard de c'on Chiffre. Il avoit voulu tenter ce moyen, pour scavoir ce qui en estoit, ou du moins pour en donner à gander à ceuse, qui prennoient plaisir de furetor dans ses lettres, scachent bien, que l'on ne manquervil pas de faire bruit de cette Relation et que el'aisseurs les personnes, des quelles il y avoit parle à dessein, estoient connu pour des gens d'une Proiture si parfaite et d'un si grand attachement à la personne et aux Interêts de Vostre Majesté, que vela no L'eur fervit aucun tort, ny ne-trouveroit la moindre

Fusormation à Vostre Majesté, ne doutant point, qu'aprez cela

Elle ne juge Elle mesme, qu' Elle n'a plus sujet d'avoir un si grano inécontentement de cette Affaire; comme Elle on a tesmoigne d'abord pet que mesme il n'aurvit pas été necepsaire d'obliger le B. de Popadoffsky et le Comte de Dohna à un si promt depent de Yarforie, comme on a fait, sur tout le dernier, qui n'y estoit, que pour les Affaires de la Famille, seus se mester d'au cune autre, et bien moins de quelque chose, qui pust donner du deplaisir à Vostre Majeste;

Joinne cependant pour manque ma consideration particuliere pour Vostre Majeste, F'ay d'abord et sur des premieres instances, donné ordre pour le retour de l'un et de l'autre, non obstant, qu'ils ne le meritals ent point, comme il est clair présentement, et que mesme de ne prétens pas de rien changer à cet equire. L'espèce, que l'estre Majeste voudra bien me donner de pareilles marques de son aminé dans les occasions, qui se présentement et me croire toujours vouitablement Monsteur Mon Trève

de Vostre Majeste

le bon Trène

F. Guilaume L.

de Berlin, le 6° d'Avril,
1720.

au Toy de Tologne!

au II. de Tr.

I pai sa lettre du 6. d. e.,

.d. 24. Horil 1720.

Ms. M. fr. Fe fuis oblige à V.

M. de la peut qu'elle me donnes, de la connoissance qu'Elle a bien voulu surendre de la conducte du Ben. de Sosad et Dur de Dhona, après leurs arrivée à Berl.

To ne suis nullement surpris de ce qu'ils nient les faits dont la relation du premier les accuse, et qu'ils tachent de donner un nouveau tour a celle tay pour deguiser leurs menées. Fe est naturel, que ceuse, qui se sentent coupables, n'aiment pes de convenir de leurs fantes. Mens il est d'ailleurs four, que s'il m'importait de pouver tetassaire plus loin, il feroit tres facile de montrer, qu'ils ne fauroient se sanver par la desaite qu'ils out apparemment imaginée clains la fuite du temps. Les avis que j'avois reçu de leur conduite avant la relation, les effets, qui l'out fuivie, et l'aveu d'une peutre des personnes, qui y étoient nomées, les confondroient de reste.

Cependant, comme par la deconverte, que j'evois faite, de leurs
brigues, j'ai presenu tout les mansais

migt nogndind mondin.

effets, qu'elles auvoient ju avoir, je redemende sièven au ele là de ce que N. M. a fait a cet egard, et il me fuffit de favoir, comme je l'ai d'abord prefumé moi mêms, que V. M. n' yalen aucune part, et qu'Elle des approuve leur maniere.

d'agir.

L'amitie sincere que je porte a V. M. doit luy etre un scur garant, que je ne menquerai pas de luy rendre la pareille toutes les sois que les occasions j'en presenteront.

## Relation,

Apres avoir recû des mains du Roy un paquet de lettres pour Sa Maj. Prusoienne avec les jnstructions cij jointes, d'amedij 17 me de Tevrier a mielij, je partis de Warsowie quesques heures après.

Je ne pû arriver a Berlin a caufe des mauvais chemins que vendredij 23 me

du mesme mois furle soir.

Cependent F'y arrivay d'autant plus apropos que das Majeste le Roij de Prusse vient de Potzdam a Berlin a dix heures

du Soir une heure après moij;

Le lendemain modin je me renday de bonne heure chez le General Major Gerfdorff, pour le prier de m'anoncer et de m'introduire auprez de La Majefte; mais le trouvant malade je m' addressay au Lieutenant Coloness Nirocher aide de Camps de la Majesté lequel se charga dabord de dire au Roy que j'avois un paquet de dettre a remettre en mains propres a La Maj., et de demander l'heure a laquelle je pouvrois être admis a l'audience

Aprez, quoÿ dit Monfr. Kröcher en-voya chez moÿ jur les M heures avans midÿ, m'averlis que je n'avois qu'a me rendre au Chateau, w

26

Chateau, ou le Roy m'admessroit

Le Proij a Son antichambre, avec le Prince d'Anhalt et quelques officiers, mais eles aufsi-tôt que le lieuten: Coloness Tiroches m'avoit presenté, da chajeste se retirà dans son appartement et m'ordonna de la fuivre.

ésant entré chez le Roy, je rendis a Sa Maj: le paquet de lettres dont j'étois chargé, et l'accompagnair du compliment qui est marqué

dans mon instruction.

Le Roy m'ecoulei avec allention, et un air tres gratieuse, sant que j'en etois au premier article, et aux afsurences d'amitie de la part de Sa chaj: le Roij mon Maistre etc.

chais lors que je continuaij a dire,
que Sa Maj: avoit des justes sujets de plaintes

contre le Baron Tofedowski et le Conte Dohna; le Roy s'ympatienta, et me demanda par plusi

eures sois, ce que c'étoit

= ce qu'ils evoient fait et qu'il

n'étoit jnformé de rien,

Fe repondis que sa Majefte le voiroit

peur le paquet de lettres que j'avois en l'honneur de luig remettre, de Sorte qu'a j'ant fait

mon Compliment le Roij fe retira, deurs un autre

appear

mog, Sa dlajesté me dit

= qu'Elle feroit toute chase pour

= vivre en amitie avec Sa Maj.

= le Roy mon maistre, et qu' Elle

= me donneroit le pousé le landemain

= que cependent je pouvois diner

= avec Elle.

Avant qu'on se mit a table et pendent tous le diner le Roy me questionnà sur l'Estat et la paije des trouppes de la Republique, lesquelles Fe lui desaillois.

dabord, et je m'en resournaij a l'auberge de

Vincent ou jetois logé.

Mine demij-heure aprer que jetois

Mente chez moij et monte chez ellong, de Suhm

confeiller eles ambafsades, que logoit dans la

mesme chaison le Baron d'Ilgen confeiller

prive, et ellinistre de Sa ellaj. Prufsienne

avoit ête a ma porte pour me rendre vifite,

mais mes gens, ne m'ayans pas viv entrer

chez ell, de Suhm, luij avoient dit que je

n'esois pas chez moij, fi bien qu'une demij

heure apriz je revient une seconde fois, et étante
entre chez moij je me dit dabore,

" que le Roij luij avoit parler " du Sujet de mon arrivée, que

Sa e

1 Da Majefté luy avoit remis · la lettre du Proij mon Maistre " avec les pappiers qui j'étoient " joints, laquelle lettre je produifa, " et qu' Elle luij avoit ordonné , de medire qu'Elle étoit très " mal fatisfaite du procedé du 1 Baron de Tosedonski, qu'il avoit 1 agis contre ses ordres, qui étoit " d'entre tenir l'amitie et la bonne « jutelligence entre leurs Majeftes " qu' Elle donneroit au Roy mon " maistre, toute la Satisfaction , que da Majeste demanderoit, " que le Baron de Tofedougki " Seroit " appelle jneefsemment, " et que luij le Beron d'Flgen " fevoit bien aife de seavoir qu'Elle " Satiffaction da Maj: demanderoit " après le 2'appele de Tofedonski, n et qu'il me prioit de luis dire " les Circomftences de son procedé; Je luij repondis que je n'en étois au cunement jnformé, que F'avois été corpedié jmmediatement par le Troj mon Maistre et que je n'avois point d'autré or dre, fi non qu'après avoit rendu ma lettre au Roy, el j'nsfister

d'infister fur ce que da ellej: Prussienne voulut bien & appeller jncefsemment le Bevion Posedowski, et seine dechissrer s'il luij playsoit en Sa présence, et en la Mienne la relation de re estimistre.

Sur gnoij le Baron d'Algen i

qu'il ne seroit pas neceffaire, que ce dechiffrement fe sit en ma presence, puis que le sens de la relation étoit tell, qu'on l'avoit éléchissre a notre Cour, et puisque d'ailleur le Baron de Tofedowski servit & appele, comme on le souhaitoit, et que cependent Sa Maj: Prussienne à avoit befoin d'un Ministre a notre Cour, Elle feroit bien æife que le Roij mon meistre " voulut nommer une personne , qui luij fut agreable me de-" mandant si je ne croyais pas, " que ce put être le comte Dohna. Fe repliqueij, que je ne Jeavois pas la defous les jntentions du Roij mon maistre, mais que f'il m'étoit permi de dire mon sentimens, je ne pouvois c'acher a

Son Excell: que puisque le comte Dohna f'étoit mêlé dans les mesmes intriques et menies, par les quelles le Baron de Tofedonski s'était rendu des agreable a nôtre cour, que j' etais perfuadé, que le Roy mon maistre, f'attendoit de la justice de da Maj: Prussienne qu'elle en temoigneroit son ressentiment aussi bien envers le comte Dohna, quaute Baron de Posedowski, et qu'aussi il ne pourroit être pour agreable qu'il fuecedà a ce dernjier, a gnoij le Baron d'Flgen me dit que

n cela étant je iroit de cepas, n avertir le Roy fon maistre,

" que le projet fait a cet egard

" ne pouroit pas avoir lieux.

avans que de me quiter je me dit encor,

" que je poutrois avoir mes

" expeditions mardij ou mecredij,

" puisque f'était le landemain

" un dimanche.

Le mesme soir, lorsque je me trouvois encor chez le conseiller Suhm, le Baron d'Afgen luij envoya une lettre du Roy de Prusse, a Sa Maj: le Troij mon maistre, Suguelle me faifoit soubçonner, que si elle regardoit l'affaire dont j'etois charge joint a re que Sa Maj: Prufsienne m'ayant afsuré. Javon d'Flgen le s'envoyoit rependent a trois ou quatres jours, on pourroit bien vouloir m'amuser et trainer l'affaire en longueur,
ce qui me fit prendre le partis de m'adtresser de nouveau au Roij;

Je vis dont l'arfenal de Berlin, et me rendis le landemain matin a la parade pour voir monter la garde afin d'être appereu du Roij et avoir occasion de luig parler, sans la chercher avec empressement ce qui me reussit, car après avoir vu monter la garde je montaij a l'appartement du Roj, qui me fit entrer, aufsitet shez luij, et me dit qu'il avoit ordonné = touchant mon Expedition au Baron d'Flgen, fur quoy je ne manquaij jeus l'occasion sour it dire a de chajesté que je luij étois tres-humblement obligé, de ce qu' Elle m'avoit s'ait assurrer par le dit Baron Figen que Elle donneroit au Roij mon moistre toute la Satisfaction, a laquelle je j'attendoit de la justice de Sa Majeste', muis qu'au lieu qu'Elle m'avoit fait esperer une prompte expedition le Bevon d'Agen paroifsoit la vouloir remettre jusqu'au meeredij,

Le Roy me repondit la dessus « qu'il m'escredieroit sur le

charup

" champ, mais qu'il failloit " des ecris, et qu'on demandoit " du tems pour cela apres que " je f'expliqua de la sorte qu'il étoit soit meil content de " la conduite de Posedowski, qu'il " avoit agis contre son ordres comme " jl l'avouoit luy mesme, clans " fa relation. qu'il approuvoit entierement " le procedé de La Maj: le Roy " mon Maistre, et qu'il ne fravoit. " pas ce qu'il seroit, si un Ministre , étranger se melloit de paneilles 1 chofes chez luij; " qu'il feroit tout ce qu'il pour " roit de son costé pour entretenir " avec Sa Mejeste le Roy mon " maistre une etroite amitie, qu'il donneroit en cette occasion une marque de fa sincerité en d'expellent juvefsemment le Ban de Sesadonski, qu'il ne seroit pas dabord grand bruit de ce sappel, mais que je pouvois afsir rer le Roy qu'il ne seroit point de grace a Posedonski, gail

ministres ne s'étoit pas trouvés en taute, comme on l'avoit voulu persuader à Da ellaj: temoin le rapport du defundat Offen berg u l'egard des officiers de Ja Muj: qui étoit a Danzig pour ij faire des recrues.

Le Roy me repondit

, qu'il étoit vraij, qu'on l'avoit " mal jusornie, qu'il n'avoit pas i sû, qu'on avoit empeché les Fm-" perioux et les Mecklenbourgvis de ". legver du monde en Pologne gu'il , avoit criv, qu'on vouloit le r traiter seul sur ce pied, mais " qu'il étoit bien aifé d'apprendre " autrement et qu'il se laisoit des " Sabufer.

Je luij dis enror que le Baron d'Hgen m'evoit afsuré, qu'il n'étoit pas necessaire que l'on dechiffra la relation du Baron de Tofedoufki en ma presence, puisqu'elle stoit telle comme on l'avoit dechiffrée a notre cour, mais que je serais bien aise de seavoir si Sa Majesté en étoit convaineux, afin qu'on ne pus pas donner elans la suite une autre explication a la ditte relation, a quoi le Roy. me repondit:

, qu'on ovoit derhiffre juste,

mais qu'il ne comprenoit pas, comment on avoit en si 1 peu de terns, en pu venir a 1 bout, a moins que Tofadouski " n'ût donné son chiffre, qu'il " avoit dabord cru qu'il ne reufsi-" roit pas a notre cour, puisqu'il " luy avoit parentrop pedent." Tuoij que je n'avois pas dans nion instruction d'infifter, que le conte Dohna fut & egypelle, emfoi bien que le Baron. de Tosedonski, je ern neanmoins qu'il seroit. necessaire de feuire entendre a Se Majeste' Prussienne, que le Conte Dohna ne pouvroit Dolona pas rester a la place du Baron de Søsedonski comme le Bar. d'Flgen me l'avoit fait entendre, puis qu'il f'était mêle' doins les mesmes jutrigues, pour lesquelles celuig-cij feroit & appelle', jar on je m'attiraij dalord la reponse du Roy, que le Comte Dohna ferait aufsi a appellé, quoi qu'il avoit des jnterrefses particuliers en 90logne, mais comme le Roy avoit toujours befoin de quelqu'un en Gologne, qu'il séroit bien aife de - Lavoir;

Seavoir, qui Sa Maj: le Roij mon muistre souhaiteroit:

Je l'afsiraij la defsus que je ne perdrois proint de tems dans mon voyage, et que sa Maj: prowroit en suite envoyer quet qui un au plustôt en la place du Baron Sofedowski, pour vu que sa Maj: voulut m'expedier sans de luij, ce qu'êlle me sit la grace de me promettre m'ordonnant de diner avec Elle tant que je serois obligé de rester.

Estant rentré l'apremidij chez moij, le Baron d' Fegen vient encor me trouver, pour me dire, que le Roy luy avoit ordonné, de m'eschieller au plus-tôt, ainsi que mes dependes seroit prêtes le landemain 26 me de Tevrier, vers les onze heures du matin, qu'il avoit bien voulu m'en aveitir, asin qu'a la dite heure je puis les recevoir des mains du Roy, et qu'il avoit ordre de me lire les minutes

de faire le lendemain de bonne heure.

Te le remerciai de l'avertifsement
qu'il me donnoit, qui etoit un effect de l'audiense que j'avois en le matin du Roij et je
l'assuraij que je me rendreay moy mesme chez
luij le lendemain a l'heure qu'il luij plairoit
me nommer.

de mes escheditions ce qu'il ne manqueroit pas

Sur

Sur le soir le Colonell Marwitz me vient trouver de la part du Proy, et me dit que sa Maj: avoit ordonné au Bar d'Ilgen, de hâter mes escheditions, et que je les auvaij le londemain comme je les avois souhaité, je m' invita en mesme tems a un soupé dont le bat étoit, de me persuader a procurer quelque grand grenadier au Proj.

Le lendemein après avoir vu monter la garde je me rendis au chateau et le Roij m'apper-coivant m'appèlla dabord dans son appartement et me remettans un paquet de lettres, pour sa Maj: le Roij mon maistre, zil me dit:

n' soila la reponse telle que vous

n' l'avois souhaitée dites au Roy,

n que s'il veut j' n' aura pas

n au monde un meilleur amy

n que moij, et salués le Feld
n mercchal"

sur quoij je fis la reverence et le remerciaij de la prompte et Favorablée expedition!

En fortant de l'appartement du Roij, le Trince d'Anhalt, et le Géneral Natzmar me firent montor au second etage.

du

du chateau, pour m'en montrer les appertements et la galerie, aprez quoy j'eu l'honneur de diner avec le Roy, qui me dit en autre, que

" je luy serais beauvoup de " plaisir, si je pouvois contribuer " a luy saire avoir quelque grand " grenadier!"

aquoij je repondois, que je croijes
d'en obtenir aisement la permission de sa
Maj le Roij mon maistre et de Mons. le
Teldmerechal, pourvoi que les hommes se
tronvalsent.

To contois partir le mesme foir, après avoir vendu visite au Baron d'Flgen, qui me lut les Escheditions, ou plutôt les minutes de celles que je s'emportaij, et me dit a l'occasion de celle, de l'ordre du Roy au Conte Dohna

n que bien que cet ordre/y etoit

joint, Sa Majesté Prufsienne

remettoit a la volonté du Roy

mon maistre, si Elle jugevoit

necessaire de faire partir dabord

le Comte Dohna, en luy faisant

sammettre cet ordre, puisque le

Roy avoit et boutes toutes parti-

particulieres pour le dit Comte, mais le Confeiller Privé Marschall me regala d'un magnifique foupe, si bien que je ne partis de Berlin que le 27 me Terrier de bon matin, et arrivay a Warsowie le 2 me de Mars, ou je rendis entre les mains de s.E. chons. le Feld-Marschall mes esc-peditions et saisois a Sa Majesté le Roij mon Maistre le landemain 3 me de ce mois le rapport comme cij dessus.

a Warsowie ce 7 me de Mars 1720.

B. de Munnich.

gardenited to your to be line. annied Conjune Labor The state Contragioner and to bloom our in many or and and and - Marjonie is 5 or do Mary on the remarks without the internation of the Brushout it allowed allowed to the same of THE TYPE S. C. LESOLES - I will a for the form of the

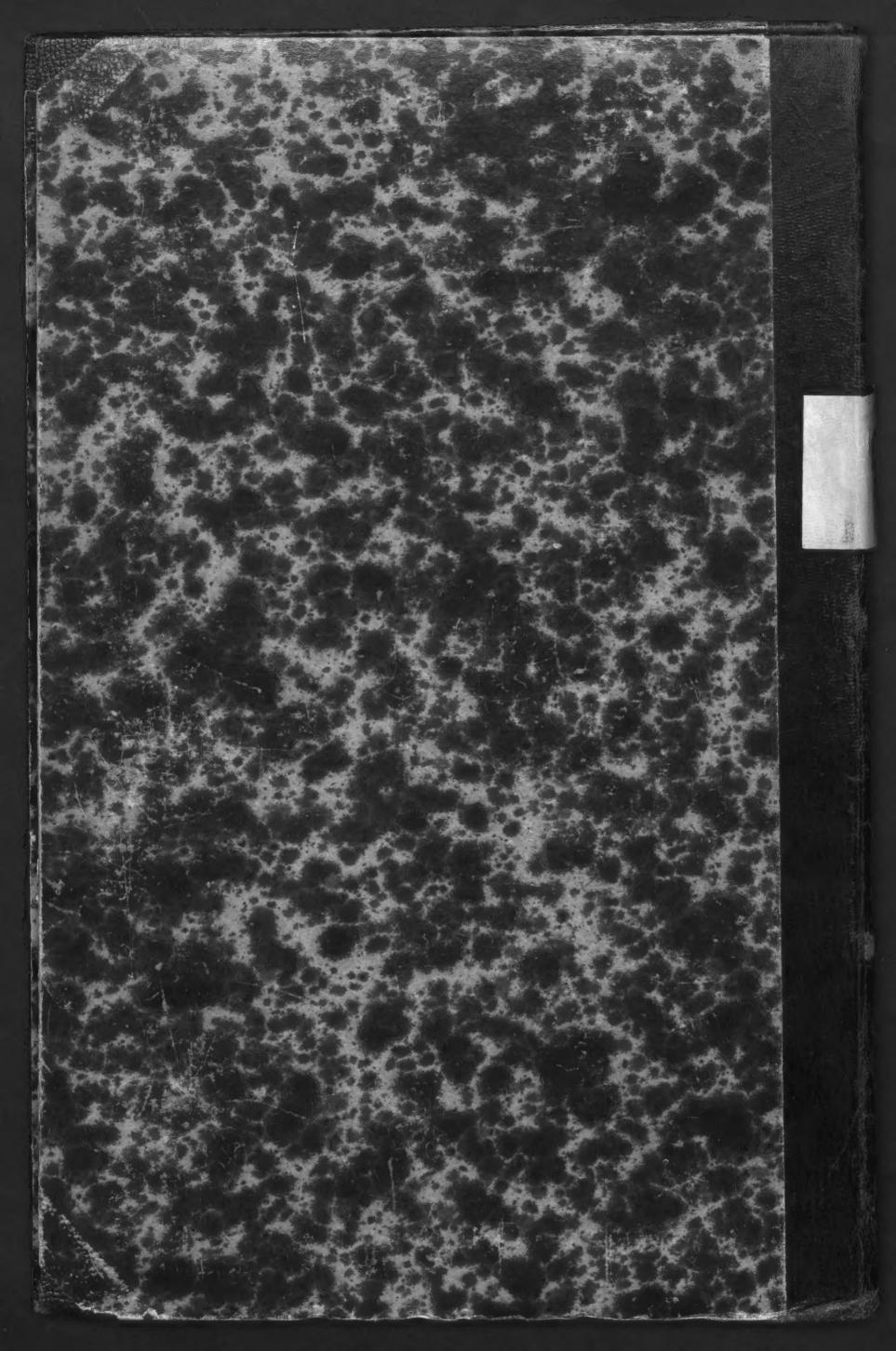